

Arts et Spectaca /: Richard Avedon



and the second





15, rue Falgulère, 75501 Paris Cedex 15

BOURSE

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O CINQUANTIÈME ANNÉE - N- 15061 - 7 F

JEUDI 1" JUILLET 1993

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MERY - DIRECTEUR ; JACQUES LESOURNE

Un an après l'assassinat du président Boudiaf

### Le pouvoir algérien semble impuissant à protéger les intellectuels Vivre Ilbre

SALMAN RUSHDIE voudrait exvivre libre dens une Europe libre». Il l'e répété, mardi 29 juin, à Paris, devant l'Académie universelle des cultures (lire page 22). Certains des écrivains qui entouraient l'euteur de« « Versets satanique« » dont les ayatollehs iraniene ont mis la tête à prix, ont jugé que « les tête à prix, ont jugé que « les gouvernements n'en falselent pes essez » pour lui. Mela le combat de cet homme traqué rejnint celui que manent les intellectuele elgériens, eu sort desquels il compare tristement le

D'une guerre à l'eutre, de l'époque de l'OAS à celle du FIS, de Mouloud Fersoun à Tahar Djaout, des intellectuele eigériens ont payé de leur vie le droit de dire leur vérité, de s'écarter des sentiers battus. Comme toujours en porte-à-faux, discrètement ou non, par rapport aux dis-cours officiels, eux idées à le mode. Comme toujnurs prie à témoin des drames de leur pays et sommés de cholsir leur camp.

ES intellectuele eigériens LES intellectuele elgériens equi rafuent de porter un quelconque «uniforme» ne sont, eujourd'hul, les amis de personne, Ni des efous d'Allahs qui nnt érigé l'intolérance en vertu. Ni de l'équipe au pouvoir, qui vit, sens vision d'eventr, sur de vieux echémes. Ni de toutes ces «chémes. Ni de toutes cea «mafias político-finencières» qui menter la violence et tirer profit de l'un et de l'autre.

Les queiqua trente ennées de piomb que le pays e vécues sous la férule du parti unique marquent ancore les esprits. Certes, les Intellectuels sont malhabiles dans l'exercice d'une liberté qui leur est si peu famillare, Meic tous coux gul s necupent le siège » comme tous ceux qui cherchent à lee en déinger ne sont pee psychnlogiquement prêts à ouvrir, sans complexe et sans peur, le lerge débat que commende le lente s descente eux enfers » de leur pays.

« ESPÈCE en vole de dispa-trition » ou s avant-gerde éclairée de la nouvelle Algérie »? En tout cas, les intellectuels, de tradition francophone pour la piupart, paraissent un peu étrangers dans leur propre pays, un peu en décalage par rapport eux préoc-cupations de beeucoup de leurs compatriotes. Otages d'une situation qui ieur échappa, lis sont pris pour cibles per les extrémistes de tous bords non pes pour ce qu'il« dieant ou ce qu'ile fant, mals simplement pour ce qu'ils sont.

N'ont-ils, aujourd'hui, d'autres choix que de chercher parfola salle de l'autre côté de le Méditerranée, en ettendant un hypothétique retour è la normele? En désespoir de cause, certains unt nencé à offrir leurs services à des universités parisiennes. Le gnuvernement français, qui, par la voix de son ministre des affaires étrangères, e dit récem-ment sa détermination à « lutter contre l'extrémisme et l'intégrisme », s'apprêté sans trop le dirs - pour ne pas créer un appei d'air - à laur faire bon accueil.

Sous s coma étatique »; l'Algérie peut-elle donc se pesser de ses intellectuela et remettre son sort entre les mains da ceux qui, par incapacité ou par ambition. risquent de la conduire à sa perte? Un pays sans culture n'est-il pas un pays sans avenir?



La célèbration du premier enniverseire de l'eesassinet de Mohamed Boudiaf n'a pas mobilisé les foules, malgré l'estime portée à l'encien président elgérien. Sa veuve continue d'accuser - eu moins de négligence - le « syetàme » tout entier. De leur coté les intellectuels elgériens, de plus en plus menecés, ne redoutent pas seulement les « terroristes » islamistes. Ils

estiment, eprès plusieurs assassinats récents, que le pouvoir

est impuissent à les protéger. ALGER

de notre correspondante Quelques youyous timides, une photo qu'on brandit, une rose anonyme letée parmi les gerbes enru-bannées recouvrant la dalle de marbre, et la foule, déjà, se disperse, ils ne soot pas combreux - six cents à huit cents, peut-être - à avoir fait, mardi 29 juin, le « pelerinage » du cimetière algérois d'El Alia. En tout début de matinée, les membres du Haut Comité d'Etat (HCE) et du gouvernement sont veous, comme en catimini, s'incliner, eux aussi, sur la tombe du président Mohamed Boudiaf. ou president Monamed Bodinal.

Le «peuple», lui, o'a pas bronché.

On est loin du raz de marée qui
avait, il y a un an, lors de ses
funérailles, salué la dépouille mortelle du président assassiné. A côté de la tombe, bordée d'une haie de

pins, une banderole exige «toute la vérité sur lo mort du président Mohomed Boudinf». «Le mal est en nous!», sanglote une jeune fcmmc, soutenue par ses compagnes. « Prenez lo relève! Ne vous démobilisez pas!», répète, ooyée dans le cortège, la veuve de l'an-cien dirigeaot, Fatiha Boudiaf. «Les commandituires, vous les connaissez. C'est tout un système qui l'a assassiné!», lance-t-elle eocore, tandis que ses gardes du corps tentent de lui frayer un passage. « Pourquni vous n'nvez pas protégé son mari? », s'écrie un homme à leur adresse, «Laissez-la seule, Mme Boudinf est la mère du peuple et le peuple ne lui veut aucun mal, C'est vous les assassins!», ajoute-t-il, applaudi par la

**CATHERINE SIMON** Lire la suite page 3 La politique de sécurité du gouvernement

## Charles Pasqua veut instituer une police de l'immigration

Le ministre de l'intérieur e présenté, mercredi 30 juin, eu conseil des ministres un vaste programme policier. Il a annoncé la création d'une direction de la police chargée du « contrôle de l'immigretion et de le lutte contre l'emploi des clandestins ». Les eutres décisions recherchent une mobilisation eccrue de la police : plan de modernisation, réforme des horeires de travail, plans départementaux de sécurité, Heut Conseil de le déontologie et coordination evec les polices municipales.



Lire l'article d'ERICH INCIYAN et nos informations page 10

L'Histoire et la présence de minorités russes dans l'ex-URSS pèsent sur la politique de Moscou

MOSCOU

da notre correspondant

« Les dirigeonts estoniens ont oublié cermines réolités géopolitiques et démagraphiques et lo Russie n les moyens de les leur rappeler. » Eo d'autres temps, un tel avertis-sement venu du Kremlin aurait fait frémir.

Emanant de Boris Eltsine, fossoyeur en chef de l'URSS et rempart de la « démocratie» russe contre le « revanchisme nationalcommuniste», il laisse simplement un peu perplexe. Que le menece soit suivie, vingtquatre heures plus tard, de la coupure sans

préavis des livraisons de gaz russe à l'Estonie ne suffit même pas à la feire prendre au pied de la lettre. A l'heure où la superpuisssance américaine s'exprime à conps de missiles de croisière, fermer des rubioets peraît bien

Et puis, Boris Eltsine n'e-t-il pas dit et répété que « le temps de l'impériolisme russe» était terminé, même s'il lui est arrivé d'ajouter l'an dernier, evee un petit sourire : «Enfin, presque»?

La Grande Russie, selon l'expression chère à son président, cootinue pourtant à revendiquer deux «droits» essentiels : celui de protéger les minorités russes restées daos les ex-Républiques soviétiques et celui d'assurer la sécurité du territoire de la Fédéretino. Deux droits d'apparence modeste, mais qui. interprétés largement, nuvrent des possibilités d'ectinn considérables.

Du Tadjikisten à la Moldevie, de l'Estonie à la Géorgie, il reste des Russes, en plus nu mnins grand nombre, dans tous les États de l'ex-URSS, et dans la quasi-tntalité des cas il reste aussi des soldats russes.

> JAN KRAUZE Lire la sulte page 4

#### Le PCF, l'extrême droite et l'Idiot international

Une semaine après la révélation d'une «tentation national-communiete», partagée par des militents enmu-nietes et d'extrême droite et encouragée nutamment dans les colunnes de l'Idiat internetional, la direction du PCF est sortie de sa réserve. Dans une longue mise au point, l'Humanité de mercredi condamne la «complaisence» à l'égard de l'extrême droite. De aon côté, la diraction de l'Idiot a décidé de se séparer de son rédacteur en chef, membre de l'appareil du PCF. Lire page 7

#### Bosnie : Européens et Américains divisés à l'ONU

Le Conseil de sécurité des Netions unies e rejeté, mercredi 30 juin, une résolution des pays non alignés qui pro-posen de levar l'embergn sur les armes au profit das autorités bosniaques, Les Etats Unis, an votant en faveur de ce taxta, se aont désolidan-séa de leurs alliés européens qui, comme la Russie, étaient opposés à la résolution. A Serajevo, la présidenca collé-giala bosniaque avait annoncé, mardi, qu'ella for-mularalt sous huit jours sas propras propositions sur l'aventr confédéral de la Bos-

Lire pages 4 et 5

### L'armée israélienne en accusation

L'arméa israélienna a « com-plètement » rejeté les « allégatinns a formulées per una organisation Internetionele da droits de l'homme. Dans un rapport qui fait grand bruit, celle-el - Middle-Eest Wetch accuse les «unités spé-ciales» de a'être accordé un vériteble « permis de tuer » dans les territoires occupés at d'y commettre des «assassinats prémédités ».

Lire page 3 Le sommaire complet se trouve page 24

## Simone Veil face au lobby médical

Après avoir mis à contribution les assurés sociaux, le gouvernement est moralement condamné à faire preuve d'autorité à l'égard des médecins

par Jean-Michel Normand

Imposé par la dégradation accélérée des comptes de la Sécurité sociale, le disposirif de limitatinn des dépenses d'assurance-maladie présenté mardi 29 juin par Simone Veil, ministre des affaires sociales, souffre d'avoir toutes les apparenees d'un très classique plan

Uoe fois de plus, les assurés sociatix savent exactement à quoi s'en tenir - une réduction de cinq points du taux de remboursement et une revalorisation du forfait reletivement équilibrées dans leur

Bundesbank:

A la veille da la réunion du conseil das gouverneure de la

Bundaabank, qui pourrait annoncer un assouplissement du

crédit, le professeur Otmar Issing, membra du directoire de la

banque centrale allemanda, expose ses vuas.

buspitelier - alurs que la mise à présentation mais déséquilibrées contribution des professions de santé et du secteur bospitalier reste, dans une large mesure, aléatnire. Tnut dépendra en effet du sens des responsabilités du monde médical ou, à défaut, de la déterminatinn du ministre à faire respecter son objectif qui est de parvenir à une véritable maîtrise des dépenses de santé, dnnt la part dans le produit intérieur brut est passée de 6,8 % en 1980 à 8,1 % en 1990 et 8,6 % en 1992. Cette cootradiction entre des mesures

le déficit tendanciel atteint 5 millierds cette année et 47.7 milliards en 1994, exigeait que l'nn trouve au plus vite les moyens de corriger la tendence. Dès lors que la hausse de le CSG éteit attribuée aux régimes de retraite, le moyen le plus efficace et le plus rapide consistait à solliciter les malades - et les mutuelles - avant de porter l'effort sur les prescripteurs. Cette démarche n'est pas nouvelle. En 1991, après le relèvement de 0,9 point de la cotisatioo salariale d'assurance-maladie (une ponction de 23 milliards de francs en année pleine, deux fois supérieure à l'impact des un entretien avec Otmar Issing mesures de déremboursement qui vicanent d'être annoncées), Joan-Louis Bianco, alors ministre des

> Lire la suite et nos informations page 16

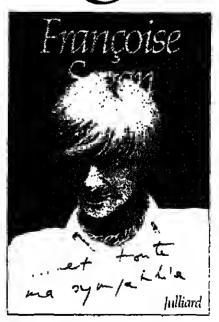

"Une dame de fer en Sagan de velours."

Dominique Duraud - LE CANARD ENCHAINE

Julliard

A L'ETRANGER : Marce, a DH; Tunisie, 850 m; Alemegne, 2,50 DM; Autriche, 25 ATS; Belgique, 45 FB; Cenede, 2,25 \$ CAN; Anvilse-Réunion, 9 F; Côte-d'Ivors, 465 F CFA; Denement, 1- KRD; Espagne, 190 PTA; G-B, 85 p. : Grèce, 250 DR; Irlande, 1,20 \$; Italie, 2 400 L; Luxambourg, 48 FL; Norvège, 14 KRN; Pays-Bae, 3 FL; Portugal Cont., 190 PTE; Sénégal, 450 F CFA; Suèce, 15 KRS; Suisse, 1,90 FS; USA (NY), 2 S; USA (others), 2,50 \$.

effaires sociales, aveit lui aussi

tenté de mettre les syndicats médi-

caux au pied du mur.

dans leur programmation était

sans doute inévitable. La remise à

flots de l'assurance-maladie, dunt

## Le facteur informatique

E monde traverse une crise économique sans précédent. Les causes restent mal identifiées ct difficiles à saisir. Aucun remède sérieux n'est vraiment proposé. Nous devons nous satisfaire de palliatifs, destinés plus à réduire nu compenser les effets de la crise qu'à la surmonter.

L'industrie informatique, il y a encore très peu d'années, semblait à l'abri des effets de la conjoncture. Rien ne devait entraver la poursuite de sa croissance et de sa prospérité. Elle était promise à un avenir fait de certitudes et de réussites. Elle apparaît aujourd'hui paradonalement plus ébranlée que tous les autres sec-teurs de l'économie. Devant la déroute, pourtant programmée, d'IBM, on en arrive à oublier la sidé-

On peut se demander si la crise informatique est la conséquence ou la cause de la crise économique. A mes yeux, il ne fait aucun doute que l'informatique est pour one bonne part à l'origine de la crise qui frappe de manière très différenciée tous les pays industrialisés.

On a trop tardé, malgré les avertissoments, à s'apercevoir, un peu par-tout et surtout en Europe, que l'in-formatique n'était pes neutre et que son développement dans les entre-prises conduisait à une remise en cause des métiers, des structures organisationnelles des entreprises, des techniques de management, des comportements. Il était clair depuis métiers étaient candamnés à disparaître, d'autres à évoluer, et que d'autres naîtraient autour des techno-logies de l'information. Il était aussi clair que l'intégration des technolo-gies de traitement de l'information et de communication affecterait pro-fondément le fonctionnement des entreprises. Cet impact de l'informatique sur l'organisation est fortement accentué et accèléré par l'évolntion récente vers des systèmes d'informa-tion ouverts et distribués.

Il faut bien voir que c'est l'infor-natique qui est à la source du formidable developpement économique intervenu depuis la seconde guerre. Cest l'informatique qui a permis aux entreprises d'attendre des tailles dif-ficilement imaginables il y a seule-ment vingt ou trente ans, et aux mar-chés de se globaliser. Mais rien n'a de management et le comportement des individus.

La société n'a pas su évoluer assez rapidement pour s'adapter aux trans-formations entraînces par l'informatisation. C'est cette inadaptation qui explique très largement la erise

Au-delà, alors que l'informatique est source de productivité et de com-pétitivité pour l'industrie, à la fois pour la conception, la production et les services, l'Europe manifeste un retard certain dans son informatisation par rapport aux Etats-Unis ou au Japon. En 1990, la dépense informatique par habitant se situait aux environs de 450 dollars aux Etatscovirous de 430 dollars aux Etats-Unis et au Japon, alors qu'elle était sculement en moyenne de l'ordre de 300 dollars pour les principaux pays de la Commuoauté: Fraoce, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne. Aussi paradoxal que cela paraisse à ceux qui croient à tort que le chômage est le résultat de la course

trop rapide do s progrès», ce retard d'informatisation est la raison de la gravité de la situation de l'emploi en Europe et particulièrement en France. Faute d'améliorer suffisam-ment la productivité par une augmentation de l'enrichissement des taches individuelles et de la qualification des personnels par l'informati-que, les entreprises cherchent, pour maintenir leur compétitivité, à réduire les coûts horaires en accélérant les délocalisations des centres de production vers les pays où la main-

d'œuvre est meilleur marché. Si la croissance repartait prochainement en France, il est à craindre que cela ne crée surtout des emplois à Taiwan, en Malaisie, à Singapour, en

Cette philosophie de répartition mondiale des tâches est terriblement dangereuse pour la compétitivité de l'économie européenne et se survie à terme. Dans l'immédiat, l'impact sur l'emploi et la montée du chômage — en Europe — est dramatique. Cette situation, intolérable par ses conséquences sociales, est préoccupante peur l'avenir. Après la délocalisation pour l'avenir. Après la délocalisation de la production, l'Europe court le risque de voir disparaître sa capacité de conception et d'être réduite aux tâches de distribution et de services de proximité associés.

L'Europe ne souffre pas de trop d'informatique comme on l'entend trop souvent, mais de pes assez. L'investissement informatique est un facteur de différenciation compé-

titive dans l'industrie et dans les services. L'informatisation est source d'innovation sur l'ensemble du cycle de vie des produits, de meilleure adaptation à des besoins évolutifs du marché, de raccourcissement des délais, de créativité dans les domaines de la logistique et de la

L'informatique, c'est plus d'intelligence dans les produits et les ser-vices, plus de qualification dans les emplois, des salaires plus élevés, plus de croissance et moins de chômage.

#### Une ambition technologique

Pour ne pas se faire rattraper par les pays à main-d'œuvre bon marché, aujourd'hui en mesure d'absorber aujourd'hui en mesure d'absorber rapidement l'innovation occidentale, la société doit s'adapter en permanence à l'évolution technologique. Dans un munde qui se transforme sans cesse, il faut conduire le changement pour ne pas le subir. Pour rester compétitif les États duivent metalique l'internation technologique. maîtriser l'innovation technologique Un système éducatif performant, dynamique, flexible, adaptatif, est devenu une nécessité, et l'accès du plus grand nombre à l'éducation une priorité.

C'est vrai que l'informatique exige des efforts importants de formation à un nouvel environnement de travail et d'organisation. Mais c'est le prix à payer pour l'économie européenne et pour l'emploi.

Or, et j'en viens au second point de mon propos, le retard dans l'in-formatisation des entreprises et des administrations en Europe est mal-heureusement la conséquence indi-recte de la faiblese de l'industrie informatique entrepéense l'Entrepe recte de la taiblesse de l'industrie informatique européenne. L'Europe a un besoin impégeux pour sa com-pétitivité d'une industrie informati-que forte et innovatrice. Ce doit être pour elle une priorité, que les échecs

passés ne justifient pas de remettre en cause. Il nous faut au enotraire

Les causes qui expliquent la situa-tion actuelle de l'industrie informati-que européenne sont multiples et complexes. Evidenment, leurs diri-geants ont une responsabilité certaine. Pour avoir exercé ces fonctions personnellement comme PDG du groupe Bull de 1982 à 1989, j'assume pleinement mes erreurs. Mais il existe d'autres raisons qui expliquent l'échec des politiques natinnales

- Taille insuffisante des marchés nationaux pour justifier les efforts de recherche et développement et les investissements nécessaires; Accès protégé des entreprises nationales aux achats publics, sans la

contrepartie de produits et services performants, de qualité et compé-titifs; - Absence de coopération des entreprises informatiques entre elles et avec les centres de recherche, concertation insuffisante entre

utilisateurs et constructeurs informa-Le marché informatique est mondial. Les politiques nationales menées en Europe avaient leur uti-

lité, mais également leurs limites. Ce qui a manqué à l'industrie européenne est une politique globale, cohérente et déterminée, l'accès à un marché unifié suffisamment large, la continnité dans l'action, la patience et, enfin, la coopération des entreprises et de laboratoires publica pour aides à la miste au point et à la miste. aider à la mise au point et à la matu-rité des produits innovateurs conçus

Ce ne sont pas les ressources humaines et soancières qui funt le plus défaut, mais bien une volunté de restaurer les conditions permettant à l'Europe de prétendre à un leadership technologique dans ces

Il faut à l'Europe une ambition technologique et la rage de la réaliser.

Devant le constat d'échec des politiques conteuses menées depuis une trentaine d'années, une majorité des responsables politiques européens

manifestent aujourd'hui, et on le comprend aisément, ua fort scepticisme et pessimisme quant à l'avenir des constructeurs informatiques et des fabricants de composants européens. On a tendance à passer d'un excès de protectiomisme, qui a dans le passé plutôt handicapé les entreprises européences, à un excès d'abandon et de démission quant à l'avenir. Bull paraît parfors plus apprécié des administrations étrangères, tant américaines qu'européennes, que des administrations irançaises, et mieux réussir en rancaises, et mieux réussir en France auprès des entreprises privées qu'auprès des entreprises publiques. Y a-t-il une logique à cela? Surtout lorsqu'on sait combien les marchés informatiques américains et japo-

nais, eux, sont protégés. Rien o'est jamais irréversible dans l'industrie, surtout dans des domaines où la technologie évolne aussi rapidement. L'exemple suivi depuis une vingtaine d'années par le Japon devrait naus inspirer pour concevoir une forte ambition europécane dans un secteur aussi stratégi-que pour son avenir. L'Europe doit avoir confiance en son industrie informatique et en sa capacité d'innovation et encourager celle-ci par tous les moyens.

Est-il sage de baisser les bras en Europe au moment nù, aux Etats-Unis, le président Clinton prend des initiatives pour renforcer le potentiel américain dans les systèmes informa-tiques et les réseaux de hautes performances et pour doter son pays de véritables autorontes de communica-tion afin de reprendre le leadership technologique permettant d'assurer le leadership économique et politique. L'Europe ne peut abandonner et doit faire preuve d'audace.

L'Europe dispose dans ses univer-sités, laboratolres de recherche, entreprises, d'excellentes compé-tences qui ne demandent qu'à s'exprimer et à se mobiliser sur des pro-jets ambitieux. Faut-il rappeler que beaucoup d'innavations informatiques sont nées dans une Europe qui o's pas su, faute ti'est marché suffi-sant, les exploiter industriellement et commercialement.

Pour réussir, il ne faut pas omblier que la maîtrise des technologies de base ne peut être dissociée de celle des produits et systèmes. Les techno-logies matériel et logiciel sont de plus en plus étroitement associées. L'ex-pertise dans l'utilisation de l'informatique est directement liée à la maîtres technologique et industrielle locale. Sans une industrie informati-que forte qui entraîne toutes les technologies des composents, il est vain également d'espèrer disposer en Europe d'une industrie des compo-sants viable et compétitive. Et l'Europe a besoin de ces composants si elle a des ambitions dans l'audiovisuel, aussi bien que dans l'automobile nu les télécommunications.

#### Des raisons d'être optimiste

Il nous faut abandonner l'illusion que l'informatique n'est qu'un outil comme un antre et qu'il suffit en Europe de concentrer les efforts sur une utilisation efficace et compétente, on bien que le matériel n'est plus aujourd'hui qu'une s commodité » pour laquelle l'Europe a définitivement perdu la bataille et qu'il faut orienter toute l'activité industrielle européenne vers le logiciel et les services. Il ne neut exister d'inles services. Il ne pout exister d'in-dustrie du logiciel compétitive sans une forte industrie des produits matériels. Les Etans-Unis dominent le marché mondial dans les logiciels parce qu'ils sont les seuls, aujour-d'hui, à maîtriser mondialement les microprocesseurs. Alors que l'Europe représentait en 1990 environ 34 % du marché informatique pour les Etats-Unis, la part de l'Europe dans les logiciels et services n'était que de 28 % pour l'Europe, contre 48 % pour les Etats-Unis. La différence entre l'Europe et les Etats-Unis est entre l'Europe et les Etats-Unis est encore plus importante pour les pro-giciels, les produits logiciels systèmes

Les choses bougent pourtant en Europe, et il y a des raisons d'être optimiste. Bull avait, dans le passé, essayé sans succès de développer une coopératina entre les goustructeurs informatiques et les fabricants de composants, pour conceyour une

retour de l'inflation mais par un ris-que de déflation. Depuis un an, les chefs d'entreprise, petites et grandes, transmettent un double message : en étranglant les crédits, les banques

vont provoquer des crises de trésore-rie, au moment où la croissance des

exportations se dévode du fait de nos partenaires, un affaiblissement de la consommation serait catastrophique.

La récession rend nécessaire un

soutien de l'activité. Chacun, aujour-d'hui, le reconnaît. Une solution exis-

d'hui, le reconnaît. Une solution exis-tait, proposée autrefois par Pierre Mauroy, reprise l'an dernier par Edouard Balladur : augmenter les salaires et, parallèlement, supprimer des cotisations familiales. Cette mesure fut rejetée, par le précédent comme par l'actuel gouvernement, sous prétecte qu'elle geusserait le défi-cit replié. C'est veri Meire en contrait

cit public. C'est vrai. Mais en soutenant la consommation, elle aurait pré-servé des recettes fiscales dant

l'absence a encore plus creusé le défi-

Sur ces auestion et sur bien d'an-

famille de microprocesseurs RISC. La conséquence de cet échec est que l'industrie européenne de l'informati-que et des télécommunications est aujourd'hul dépendante de technologies américaines. Mais l'initiative lancée par Bull il y a environ deux ans à Saulieu de créer un Institut européen de logiciel se concrétise. Pour la première fois, constructeurs, sociétés de services, utilisateurs, cen-tres de recherche européens, s'assories de recherche europeans, s'asso-cient dans un projet pour que l'Eu-rope progresse dans les méthodes de production de logiciel, et prennent un leadership. C'est une excellente chose pour l'Europe. C'est un encouragement à de nouvelles initiatives.

Malgré leur succès et les compétences qu'elles ont su développer grâce à une capacité exceptionnelle d'entrepreneur chez leurs fondateurs, les sociétés de services et de logiciel insuffisant et sont handicapées par la faiblesse présente des constructeurs européens qui ne doit être que passa-gère. Elles ont dans le passé indirec-tement bénéficié des politiques natiousies et des grands projets associés : espace, nucléaire, télécommunica-tions. Il faut reprendre une politique volontariste de grands projets, qui associent constructeurs enropéens et sociétés de services européennes. Des opportunités existent : échanges d'in-formations entre les administrations européennes pour la mobilité des biens, des services, des capitaux des hommes ; systèmes de surveillance et de contrôle de l'environnement; nouvelle génération Minitel et ser-vices associés, réseaux multiservices large bande, réseaux pour l'éduca-tion... De tels projets correspondent à la satisfaction de besoins réels et participent à la construction euro-péenne. Ils sont plus importants pour l'industric informatique européenne que les subventions parcimonieuses destinées à simplement lui mainteni la tête hors de l'eau,

Jacques Stern, encien président de Bull, est ectuellement président d'ACRI (Advanced Computer Research International).

à l'admettre. Qui ne pense pas comme lui trabit l'intelligence, nous dit-il. Cela s'appelle du terrorisme intellectuel. L'élite française y a sou-vent cédé. Ses certitudes n'ont d'égal

que son immodestie. Les qualités individuelles des hommes et des

femmes qui la composent ne sont pas

en cause. Elles sont remarquables.
C'est le corporatisme qui y règne, plus
grand que celni que cette élite
dénonce régulièrement dans la société
française, qui la reud ainsi. Elle s'est
constituée en une a république des

constituee en une « Republique des satisfaits», pour reprendre l'excellente expression de J.K. Gaibraith à propos de l'élite américaine. Des satisfaits, qui gouvernent pour des satisfaits, c'est-à-dire pour eux. Malheureusement, les insatisfaits sont de plus en refer responses.

plus nombreux. Ils sont même devenus la majorité, L'élite n'en a cure. Elle sait. Je n'ose penser qu'elle ait cessé d'être démocratique.

André Gauron, ancien conseil-ler auprès de Pierre Bérégovoy eu ministère de l'économie et des finances, ast membre du CSA.

\*\*--

### les grands

## entretiens do Monde

Sukameta e Jerge Sempree e Philippe Herzag e Fraesessa Resi e Ándré Gurz e Alale Jaxo o immaaooi Lovicas o Mishoi Funsher e Krzysztof Pemice e Aigie Piekielkraut e André Ginksmane e Bernurd-Henri Lévy e Algirdas-Jalien Greimas e Ismaïi Kadaré e Bartelemé Benaassar e Marie Sogai o Max Galin et Ainia Tenrnino o Jaël Roman o Umberta Eco o Mishel Crezier o Charles Millen o Ruymoud Barro et Jean Peyrelevado e Elio Cohos o Ronó Logoir o Genryos Vedel et Olivier Duhamoi o Biaudico Kriegei e Cluedo Lofort e Corocilus Custeriadis e Pierro Bonrdiso e Jocques Attail e François Farel e Jacques Lo Gafi o Françoise Héritior-Augs o Francis Inknyoma of Bornard Bourgeois e Marc Augé e Georges Duby

Hors série - Tome 1 - 38 francs

en vente chez votre marchand de journaux

### Les inébranlables certitudes des satisfaits

par André Gauron

Réponse à Alain Minc

dustrie et la finance. Elle pense tou-jours comme lui. Son drame, c'est qu'il est - qu'elle est - de plus en plus seul. Une partie croissante de l'opi-nion - y compris les patrons - ne se reconnect plus dans «son» élite.
Celle-ci a beau dire et répéter que la
politique menée est la seule possible,
la seule valable, la seule efficace, le message ne passe plus. De ce divorce est née la crise de confiance que connaît le pays depuis quelque temps. L'opinion a-t-elle tort de penser que l'élite n'entend plus les souffrances du pays? Pourquoi celle-ci les éconterait-elle? N'était-elle pas justement l'élite, dépositaire du savoir, donc de la

Les interrogations des salariés vic-times du chômage ou qui voient leurs salaires menacés, celles des chefs d'entreprise, agriculteurs ou commerçants, qui voient des années d'efforts ruitreprise, agriculteurs ou commerçants, qui voient des années d'efforts ruinées en queques mois, me semblent légitimes. Pour avoir travaillé près de dix aus aux côtés de Pierre Bérégovoy, je pois en témoigner. L'ancien premier ministre était extrémement préoccupé par la montée du chômage et ne pouvait se résigner à cette situation. Il était parfaitement conscient que si la politique mise en œuvre ne réussissait pas à faire disparaître ce e point noir », comme il disait, tout finirait par être temis en cause, y compris l'acquis de la stabilité du franc. C'est pourquoi il s'était engagé avec autant de force sur le chômage dans son discours de politique générale. C'est pourquoi aussi il imposa de «lischer» sur le déficit dans l'exécution du budget 1992 et dans le budget 1993. Il le fit raisonnablement, contre ceux pour qui lacher sur le déficit signifiait relancer l'inflation et mettre immanquablement en cause le franc. Le déficit était alors de 80 milliards de francs. Il dépasse aujourtés. liards de francs. Il dépasse nujour-d'bui les 300 milliards de francs. Pourtant, l'inflation s'est ralentie et le franc reste stable!

La stabilité du franc, j'ai été pour, je le reste fermement. Mais la dévatradition a en France une trop longue tradition pour que ses partisans dés-arment en quelques années. Faut-il s'étonner que ceux-ci se fassent plus

U'Alain Mine se rassare. L'élite économique ne l'a pas abandonné. Du moins celle qui compte à ses yeux, et dont il est, issue de l'ENA, passée aux finances avant d'essainer dans l'internation de la finance sur de course l'essainer dans l'internation de la finance sur la seule montre la finance sur la seule montre le la finance sur la seule montre la finance sur la seule montre la finance sur la seule montre l'internation de la finance sur la seule montre le la finance sur la seule montre la finance sur la seule montre l'aux l'internation de la finance sur la seule montre la finance sur la seule montre la finance sur la seule montre l'aux l'internation de la finance sur la finance sur l'aux l'internation de la finance sur les parties depuis quelques mois, notamment parmi les patrons? La stabilité du franc est-elle précaire au point d'avoir peur de ceux-ci? Qui peut croire que le pays en viendre à bout en s'arc-boutant sur la seule montre la finance sur le précaire au point d'avoir peur de ceux-ci? Qui peut croire que le pays en viendre à bout en s'arc-boutant sur la seule montre la finance sur d'experiment la finance sur d'experiment les précaires aux point d'avoir peur de ceux-ci? Qui peut croire que le pays en viendre à bout en s'arc-boutant sur la seule montre la finance sur la finance su naie? La politique budgetaire et la politique des revenus scruient-elles devenues sans objet? Je sais. Cela fait très keynésien. Il faudra s'y habituer. La politique de la demande est devant nous. Non derrière.

Alain Minc commet, en réalité, deux erreins : - Une erreur monétaire liée à l'ex-

pulsion de la livre du SME. Pierre Bérégovoy, tout au long de la négo-ciation du traité de l'UEM, a bassilé pour maintenir une négociation à douze et faciliter l'entrée de la livre dans le SME. Il n'a cessé d'intervenir dans le SME. Il n'a cesse d'aitervenir activement auprès des amorités alle-mandes pour qu'elles baissent leurs taux d'intérêt Je regrette que le vice-président du CNPF. A Seilhière, ne se soit pas mobilisé un an plus tôt, mais en persant aux chômeurs, je hu sou-haite de réussir.

La Bundesbank, qui n'a jamais caché sa préférence pour une Europe monétaire à cinq, a toujours trouvé un appui dans l'élite française pour parvenir à ses fins. Résultat : l'Europe a renoué avec les dévaluations compétitives que le SME avait permis d'éviter, et la France a dû subir un relèvement brutal des taux d'intérêt et des pertes de compétitivité sur plu-SICUITS Days.

#### Pour un SME à douze

On n'en sortira pas sans le retour à un SME à douze. Ceta suppose trois changements : une forte baisse des taux allemands, une totale solidarité dans la défense des parités intra-europérance et une protection vis-à-vis des fluctuations du dollar et du yen par une gestion communautaire des réserves de change. A quoi bon récla-mer plus de coopération économique entre les Douze pour relancer la crois-sance si la coopération monétaire n'existe pas, pis, est refusée?

- Une erreur de conjoncture qui le conduit à ignorer la récession et les adaptations de politique économique qu'elle rend nécessaires. Comme tous les experts depuis un an, ils se trompent dans les priorités. L'économie française n'est pas menacée par le

### tres. l'heure est au débat, non à la méthode Coué. Alain Mine e du mai Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité da direction : Jacques Lescume, gérant directeur de la publication Bruno Frappat, directeur de la rédection Jacques Guiu, directeur de la gestion Manuel Lucbert, secrétaire général

Rédacteurs en chef : lean-Marie Colombani, Robert Solé (adjoints au directeur de la rédaction)

Yves Agnès, Thomas Ferenczi, Daniel Verset (directeur des relations internationales)

Anciens directeurs: Hubert Seuve-Méry (1944-1969), Jacques Feuvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL: 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: 40-65-25-99

ADMINISTRATION:

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tell.: (1) 40-65-25-25
Tellecopieur: 49-60-30-10



## **ETRANGER**

ISRAËL: selon le rapport d'une organisation internationale des droits de l'homme

## Les unités spéciales de l'armée s'accorderaient des « permis de tuer » dans les territoires occupés

Dans un épais rapport qui fait beaucoup de bruit en Israël, Middle-East Watch, organisation internationale de droits de l'homme, eccuse les autorités israéliennes d'avair danné è leurs unités spécieles un véritable « permis de tuer » des Palestiniens dans les territoires.

familie de microprece des 9.5 La comoquence de cel cebe

support hui dependante de totale por américanes. Mana lancete pur Buil il sa entre la support à Saulieu de recer de la saulieu de competen de togene en acces de la competen de logene en acces de la competen de togene en acces de la competen de logene en acces de la competen de la competen de logene en acces de la competen de logene en acces de la competen de la compe

moistes de services, illimiteur se

tres de recherche european de production de progresse dans les recherches progresse de legaret, et production de legaret d

Maigre leur succes et le co-

grice à une capacité se comment

les montres de services : 47 .....

emultiment et sont hand:zapen 2

Subitest presente des contracte

susopeens du ne dell che aus aus

sere Elies onl dans le part, non

nabes et des prainds promis - des

expect, nucleante, telecommitte

sions. Il faut reprendre une poem sistentariste de giunds projet le associent constructeurs empress

munités de versiem autopointe.

reportunites exercist - value of for narradions entire his automotion

supposence your to men in a

trong the services the capitals.

the manage is an admitted the state of the second

Me controlle de laboration de la region de la la region

E be satisfication un fine na tar

Parameter of the parameter of the property of the parameter of the paramet

& Jacques Stern, ancien pre

dent de Bull, est netuelleme préguéent d'ACE Advens Computer Résents Internals

Commercial Commercial

ered that he had a state

Action to the second of the se

CONTRACTOR FEMALES

\* \*\*\*

ber a spilen da bren bereicht ber a spilen der ist eine Gerteile bestellt bei der bestellt bei das bei bestellt bei der bestellt bei bestellt best

The second secon

Marine Statement Berline

German Variable

Agreed Thomas Fare

PERSONAL VENT PAR

Company and an are are as a second and a sec

Mann are made

2012

des satisfaits

MILESTE LEE

er bereiter in

grand that of

WINDS TEE

Mer . arparent . Tita

ment beneficie des perfeque

qu'elles ont su de come

**JERUSALEM** 

de notre correspondant «Assassinats premedites» et «exècutions sommaires après arres-tations», «complicité des autorites», « dissimulation» quasi systé-matique des preuves dans « plusieurs cas de meurtre caractérisé » avec, à la cié, « couverture » presque assurée des coupables par leur encadrement militaire... Inti-

tulé «Permis de tuer» le rapport de 187 pages, présenté mardi 29 juin à Jérusalem par Middle-East Wateh, constitue le premier réquisitoire publie et documenté contre l'action des unités spéciales de l'armée israélienne dans les territoires occupés. Créées en 1988 par Itzhak

Rabin, qui était alors ministre de la défense - fonction qu'il a conservée depuis sa désignation au poste de premier mioistre en juin dernier, - les unités spéciales, dont l'existence fut longtemps tenue secrète et dont les membres opèrent le plus souvent déguisés en Arabes, seraient responsables de la

depuis le retour au pouvoir des travaillistes, il y a un an. «Les morts injustifiables dont ces unités sont responsables, écrivent les auteurs du rapport, ne sont pas des aberrations ». Leur répétition démontrerait plutôt un « modele » d'action, « qui ne peut se poursuivre qu'nvec la complicité du gouverne-

Département régional de l'Observatoire des droits de l'homme basé à New-York, Middle-East Watch s'appuie sur une longue investigation, sur la dissection argumentée de dix-sept cas particuliers et sur plusieurs dizaines de témoignages, notamment ceux de quatre officiers et sous-officiers de l'armée - anonymes, puisqu'il est interdit aux militaires de s'exprimer sans autorisation spéciale et que le groupe s'est vu refuser cette autorisation.

Les dix-sept cas étudiés portent sur la mort de vingt Palestiniens, dont sept avaient moins de seize ans. « Dans beaucoup de ces cas, les vietimes posnient peu ou pas de danger grave pour les nutres. Selon toute probabilité les intéressés ouraient pu être captures vivants, mais on ne leur n laissé nucune chance de se rendre », souligne le rapport, notant qu'en principe, les soldats, y compris ceux des unités spéciales, doivent lancer une mise en garde, puis tirer une fois en l'air, avant d'être autorisés à tirer dans les jambes d'un suspect qui

mort de «plus de cent vingt Palesti-niens», dont «une trentaine» s'enfuirait. Dans la pratique, ce riens», dont «une trentaine» est même contourné, ce qui explique le grand nombre de Palestiniens tués: plus d'un millier depuis le début de l'Intifada en décembre 1987.

Citant le cas d'un membre des commandos spéciaux déféré devant la justice militaire ~ « Le seul et unique cas dons on nis connais-sance», précisent les auteurs du rapport -. Middle-East Watch note que le militaire, coupable d'avnir tué un enfant de douze ans d'une balle dans le dos, a n'n reçu qu'une peine lègère de trois mois de prison ferme ». Encore faut-il ajauter, disent-ils, que « sur la base de notre enquête, il s'avère que dans tous les cas d'abus, la punition du coupable constitue l'exception plutot que la

> Tirs sans sommation sur des enfants

Se référant notamment à une étude du département d'Etat amé-ricain qui précisait, en 1992, que « les deux tiers environ des Palestiniens tués par les unités spéciales israéliennes n'étaient pas armés au moment de leur mort», l'organisation internationale confirme ce que beaucoup de journalistes et d'avocats israéliens suspectent depuis longtemps sur la base de témoi-gnages nombreux, à savoir que les unités spéciales tirent beaucoup, sans aucune sommation, sur des gamins, masqués ou non, qui collent des affiches ou maculent les murs de graffitis anti-israéliens dans les territaires occupés.

Plus grave encore, le rapport, qui comprend aussi les mises au point de l'armée quand elles existent, accuse «certains officiers supt-rieurs» d'avnir décrèté «l'assassi-not prémédité d'individus polestiniens». Il s'agit en l'occurrence d'activistes connus, le plus souvent recherchés pour s'être livrés à des actions armées contre les colons juifs des territoires, contre les soldats, ou contre d'autres Palestiniens soupçonnés de collaborer avec les autorités d'accupation. En principe, ces personnes comme les autres, dnivent être arrêtées et déférées devant les tribunaux.

Réagissant avec vigueur à ce rapport dont le retentissement est grand en Israël, l'armée a publié un communique qui «rejette complète-ment les n'ilégations» de Middle-East Watch et ne répond à aucune des accusations précises. « Environ 150 fugitifs ormés opèrent actuellement dans les territoires», ajoute le communique, « Pour cette année, ils sont responsables de la mort de onze civils israèliens, buit saidus et 70 néeidours feabstriagnes) » Mais 70 résidents (palestiniens). . Mais, explique pour sa part l'organisation des droits de l'homme, « le fait que les unités spéciales effectuent nambreuses arrestations [et] le fait qu'elles solent parfois confrontées à un danger mortel, ne peuvent pas excuser leur recours au meurtre. »

PATRICE CLAUDE

 Le Monde • Jeudi 1 juillet 195 THE UNIVERSITY OF JORDAN

LIBRARY

0426 JANRAGE trois jurs après le raid aérien

### Un avion américain a attaqué une station radar

Après avoir été « accroché » par des radars irakiens, seinn le Pentagone, un avion de combat amériain a attaque, mardi 29 juin, une station radar prés de Bassnrah, dans la zone d'exclusion aérienne mposée par les alliés occidentaux à l'Irak, au sud du 32º paralléle. Toutefois, le président Bill Clinton a minimisé la portée de cet incident, trois jours après le raid américain contre le siège des services de renseignement irakiens à Bag-

Au cours d'une conférence de presse commune avec le président argentin Carlos Menem avec lequel il venait de s'entretenir à la Maison Blanche, M. Clinton a fait valoir que ce genre d'incidents » est survenu de nombreuses fois ». « Cela fait partie des règles d'enga-gement. Je n'y accorderais pas trop d'importance ». a-t-il ajouté. Le

Pentagone avait annoncé peu auparavant qu'un chasseur bombardier F-4G Wild Weasel avait tire un missile air-sol HARM confre une

Un soldat irakien, qui se trouvait sur le site visé, a été blessé par le tir, a affirmé un porte-parole du ministère irakien des affaires étrangères, qui a dementi que le radar ait été activé. « Cette lache agression injustifiée constitue une nourelle preuve de lo politique agressive des Etats-Unis contre l'Irak », a ajouté le porte-parole. Il a réaffirmé que, pour Bagdad. l'instauration de zones d'exclusion était un acte villegal et unitateral ». Ces zones - la deuxième est située au nord du 36° paralléle - visent à protéger les populations chittes et kurdes contre le régime de Saddam Hussein. - (.4FP.)

Pour être venu «illégalement» du Koweït

### Un Français serait emprisonné à Bagdad

Le Quai d'Orsay a indiqué, mardi 29 juin, qu'il « s'efforce de confirmer » des informations selon lesquelles un Français, aurait été condamné à la prison à Bagdad, pour avoir franchi, sans le savoir. la frontière entre le Kowest et

Radio France Internationale (RFI) avait auparavant rapporté qu'il s'agissait d'un ingénieur, Jean-Luc Barriére, qui travaille pour une société de télécommunications, France Electronique, et qui a traversé la frontière, le 18 juin, après s'être égaré dans le désert. Selon des informations non confirmées, M. Barriére aurait été condamné à buit ans de prison pour «entrée illégale» sur le terri-

toire irakien avait ajouté RFI. « Nous avons appris qu'un ressor tissont françois travaillant au Koweit aurait franchi la frontière entre le Koweit et l'Irak et qu'il ourait été arrêté, incarcéré et condamné. Nous nous efforçons de confirmer ces faits. Dons l'intérêt de cette personne, nous estimons preferable à ce stode de ne pas don ner de précisions sur les démarches en cours », a indiqué un porte-pa-role du ministère des affaires

Si cette information clait confirmée, il y aurait neuf ressortissants étrangers au moins - un Américain, trois Britanniques, trois Suédois et un Pakistanais - condamnés à des peines de prison en Irak, depuis la fin de la guerre du Golfe en février 1991. D'autres personnes dans le même cas que le Français avaient été relachées.

D Mlse en garde du Cnnseil de sécurité sur le tracé de la frontière entre l'Irak et le Koweit. - A la suite d'une lettre de l'Irak contestant le tracé de sa frontière avec le Koweit entériné le 27 mai par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce dernier a rappelé, lundi 28 juin, le caracière intangible de cette frontière. Il a mis en garde Bagdad contre les « graves conséquences » qu'entrainerait « toute vinintion à cet égard ». - (AFP.)

#### **EN BREF**

étrangères.

D ETATS-UNIS: deux condamnés à mort exècutés. - Markham Duff-Smith, âge de quarante-six ans, reconnu caupable d'avoir embauche des tueurs pour éliminer sa mère et trois autres membres de sa famille afin de récupérer un héritage, a été exécuté, mardi 29 juin, au pénitentier de Huntsville (Texas). En Géorgie, Thnmas Dean Stevens, âgé de trente-six ans, a subi le même châtiment. Il avait été candamné à mart pour le meurtre d'un soldat. - (AP.)

o INDE: trente-six personnes tuees dans une embuscade. - Au moins trente-six personnes ant été tuées mardi 29 juin dans une embuscade tendue par des separatistes nagas à un convoi militaire transportant des explosifs dans l'Etat de Manipur, au nord-ouest de l'Inde, a indiqué la palice de Gauhati, la principale ville de la région. Selon cette source, vingtdeux soldats, trois rebelles et onze autres personnes ont été tuées par des rebelles du Conseil national socialiste du Nagaland (NSCN). L'attaque, à la mitrailleuse et à l'explosif, a été suivie d'un échange de tirs nourri. Elle est la plus sanglante perpétrée ces derniéres années par le NSCN. - (AFP.)

a LIBAN : deux miliciens da Hezbollah tués dans le Snd. - Lors d'accrochages avec l'armée israélienne et sa milice auxiliaire libanaise, lundi 28 et mardi 29 juin, deux combattants du Hezbollah pro-iranien ont été tués et plusienrs autres personnes blessees dans le sud du Liban aux confins de la «zone de sécurité» créée par Israël. – (AFP.)

La visite officielle du président argentin à Washington

### M. Clinton propose à M. Menem de discuter d'un accord de libre échange

«Je serais prêt à discuter immédiatement avec l'Argentine, le l'accord de libre-échange nord-américain » (l'ALENA, conclu en 1992 entre le Canada, le Mexique et les Etats-Unis), a déclaré, mardi 29 juin, le président Bill Clinton, à l'issua d'un entretien avec son homologue ergentin. Carlos Menem, premier chef d'Etat latino-américaln à effectuer une visite officielle à Washington depuis l'entrée en fonctions de M. Clinton, e toutefois estimé que « la priorité » était le ratification de l'ALENA par le Sénat eméricain (appelé à se prononcer en octobre). « Nous souhaitons connaître les résultats de la mise en œuvre de l'ALENA, avant de considérer une éventuelle adhésion», a dit M. Menem.

**BUENOS-AIRES** 

de notre correspondante

Déjà critiqué pour aligner trop complaisamment ses politiques sur celles des Etats-Unis, le président argentin Carlos Menem a multiplié les gestes de bonne volonté à l'égard de Washington, juste avant sa première rencontre, mardi 29 juin, avec Bill Clinton à la Maison Blanche. M. Menem a cependant en de quoi se demander si ses efforts étaient payés de

D'une part, l'administration démocrate a annoncé une augmentation des subventions agricoles, qui risque d'entraîner une baisse du prix international des céréales et, par conséquent, de nuire aux exportations argentines. D'autre part, le département d'Etat a sanctionne pour « dumping plusieurs pays, dont l'Argentine en appliquant des droits compenie de l'importation de produits de l'importation de produits de l'importation de quoi indisposer M. Menem, qui venait de faire une nouvelle concession eux Américains dens le cadre du démantèlement dusprojet Candor II – missile à moyenne portée – si cher aux militaires aigentins. 1.00

#### Du matériel nucléaire pour Saddam Hussein

L'abandon de ee projet avait été annoncé en 1991. Au début de cette année, certaines pièces du Condor II avaient été transférées aux Etats-Unis pour y être détraites, en guise de gage de Buenos-Aires à la non-prolifération mucléaire. Washington a cependant réclame d'autres pièces et a également exigé que l'usine

Cordoba), où le projet avait été secrètement élaboré, suit recyclée à des fins pacifiques.

Pour satisfaire ces exigences. M. Menem vient de lever le secret d'Etat sur ce projet, auquel tenait l'armée pour protéger certaines informations jugées confidentielles. Les Américains ont toujours soupçouné les Argentins sous le gouvernement de M. Alfonsin (1983-1989) d'avmir fourni, vin l'Egypte, du matériel nucléaire à l'Irak de Saddam Hussein.

Par ailleurs, l'administration Clinton s'est montrée tout aussi pressante en ce qui eoncerne les droits du puissant lobby des laboratoires pharmaceutiques qu'elle souhaite voir mieux « protégés » en Argentine. Malgré ses efforts de derniére minute, M. Menem n'a pas encore obtenu que le Cangrès approuve un nauveau projet de loi sur les médicaments.

Comme George Busb, avec lequel Carlos Menem se vantait d'avoir noué des liens amicaux, Bill Clinton a fait l'éloge des réformes économiques néo-libérales entreprises par M. Menem. Les relations commerciales bilatérales montrent toutefois, depuis 1991, un déficit important de la balance argentine.

CHRISTINE LEGRAND

D Visite officielle du président Eltsine en Grèce. - Le président russe Boris Eltsine est arrivé, mardi soir 29 juin, à Athènes pour une visite officielle de deux jours, au cours de laquelle doit être signé un traité d'amitié et de coopération. La crise

### La Cour suprême déclare les élections législatives irrégulières

CONGO

La Cour suprême du Congo a déclaré, mardi 29 juin, que les récentes élections législatives, remponées par la Mouvance présidentielle mais contestées par l'opposition, étaient irrégulières. « La proclamation des résultats du premier tour des élections par le ministre de l'intérieur n'est pas conforme oux textes en vigueur», précise le verdict rendu par les vingt-cinq membres de la Cour.

Le ministre de l'intérieur, Francois Ayayene, avait proclamé les résultats du premier tour présentés par les membres de la commission électorale appartenant à la Mou-vance présidentielle, après trois semaines de tergiversations. Les membres de la commission électorale appartenant à l'opposition soutenaient pour leur part que le scru-tin était entaché de fraudes. La Cour a par ailleurs jugé le second tour irrégulier pour avoir été organisé le 6 juin, en l'absence de représentants de l'opposition. -(AFP, Reuler.)

ANGOLA

#### Les Etats-Unis lèvent leur embargo sur le matériel militaire

Les Etats-Unis ont décidé de lever l'embargo sur les armes à destination de l'Angola, a annoncé, mardi 29 juin, le département d'Etat en précisant que cette déci-sion prendrait effet le 2 juillet. Dans un communiqué, le département d'Etat indique qu'à partir de cette date le gouvernement des Etats-Unis prendra en compte toutes les demandes d'autorisation d'exportations et de transferts de matériels de défense vers l'Angola.

Ces demandes de licences d'ex-

portation seront étudiées seulement si elles concernent des équipements « défensifs », précise le communiqué. L'administration américaine avait déjà établi au mnis de mai des relations officielles avec le gouvernement du Mauvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA) du président Eduardo dos Santos, que les Etats-Unis dénoncaient autrefois comme prosoviétique. Par ailleurs, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'An-gola (UNITA), le mouvement rebelle de Jonas Savimbi, a affirmé mardi avoir repris aux forces gouvernementales la ville de Chingufo yougoslave devrait figurer en tête et ses mines de diamant, dans le de Falda del Carmen (province de | de l'ordre du jour. - (AFP, Reuter.) | nord-est du pays. - (AFP, Reuter.)

### Algérie: l'impuissance du pouyoir

Soite de la première page......

Vers midi et demi, tout est dejà fini. Le cimetière d'El Alia n'aura pas fait recette, pas davantage que la Maison du peuple, où un rassemblement commémoratif, organisé par l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et plusieurs autres associations, drainera, en fin d'aprèsmidi, un petit millier de militants. En assassinant le président Boudiaf, c'est « nu double symbole de la nation et de l'Etat » que l'on s'est attaqué, estime, dans une récente brochure, le Comité national provisoire pour la vérité et la justice.

#### L'angoisse des intellectuels

Mais les malbeurs et les drames de la classe dirigeante, à laquelle Mobamed Boudiaf avait choisi de se joindre, n'ont jamais vraiment passionné les foules algériennes, fort occupées à surnager parmi les mille et un enfers de la vie quotidienne. Plus vertigineux encore apparait l'isolement des intellectuels, que le pouvoir semble impuissant à proteger.

La récente vague d'attentais, qui a coûté la vie, en l'espace de quelques semaines, à l'écrivain Tahar Djaout, au psychiatre Mahfoud Boucebci et au sociologue M'Hamed Boukhobza, a suscité une angoisse profonde dans leurs rangs. « Mon poys, mon propre pays, m'est devenu subitement incompréhensible. Tout s'est voilé de noir et, pendant quelques jours, je suis restee dans un emt de confusion, proche de lo panique», explique un professeur en psychiatrie . « Mais paradoxalement, ajoute-t-elle, c'est ce choc qui me donne, à present, lo volonie de rester. r

L'immense majorité des intellectuels algérois a fait le même choix. « Moi, je ne déserte pas. Il fout se battre, même si la situation est difficile!», assure un avocal, dont les convictions progressistes affichées lui font redouter d'être, « un jour ou l'autren, victime d'un attentat. «Je croins bien plus d'être exécuté par les services de securité que par les gens du FIS ou ce qu'il en reste!», précise-t-il. En revanche, pour cette universitaire, égale. ment très connue sur la place (AFP.)

algéroise. « l'ennemi, » désigné demeure la mouvance islamiste : \* Les terroristes, ceux qui utilidevront ceder le pas!», jure-t-elle. « Jusque-lo, on vivais sur le mode je t'insulte, mais je t'oime». Eux. ils ont introduit la hoine ». souligne-t-elle.

« On ne soit plus d'où les coups peuvent venir. On finit por se mésier de tout », explique un journaliste. Ceux ou celles qui ont reçu des lettres ou des coups de téléphone de menace se protègent comme ils peuvent. C'est-àdire presque pas. Quelques uns ne dorment plus chez eux. «campant» chez des amis et changeant de refuge le plus souvent possible. Les autres se contentent de «bien regorder ceux qu'on croise dans les rues ».

Et si certains revent d'aller «se mettre au vert», hors de la capitale, ce n'est pas forcement pour quitter le pays. « C'est toute notre vie qui est ici. Et notre vie, même difficile, même angoissante, elle continue! ». asséne, d'une voix calme, une bistorienne de renom. « La pluport des cadres et des intellectuels ont fait le choix de rester. Si l'Algèrie continue à sonctionner, c'est en grande partie grace à eux », remarque-t-elle. Puis, avec un sourire teinté de dérision : «Parfois je me demonde : est-ce parce qu'on est ici, que l'on finis par nourrir un certoiu espoir? Ou est-ce parce que l'on a vraiment de l'espoir qu'on décide de ne pas partir?... "

CATHERINE SIMON

U TUNISIE : liberté conditionnelle pour le secrétaire général de l'Union générale des étudiants. -Naoufal Ziadi, secrétaire général de l'Union générale des étudiants tunisiens (UGET), a été mis en liberté conditionnelle, mardi 29 juin. Il avait été condamné, au début du mois, à un an de prison ferme pour « consommation et distribution de drogue ». L'affaire avait été réexaminée, lundi, par la cour d'appel de Monastir, qui a renvoyé le procès au mois d'octobre en acceptant une demande de mise en liberté pour « des considérations humanitaires dictees par l'état de santé de l'inculpe ». -

#### Les candidats socialistes sont élus présidents du Congrès des députés et du Sénat

Les socialistes Felix Pons et Juan José Laborda ont été réélus, mnrdi 29 juin, respectivement président du Congrès des députés et du Sénat lors de la première séance du Parlement issu des législatives dn 6 juin.

lue s'est constituée pour soutenir la candidature de M. Pons avec les t59 députés socialistes, les 17 élus de Convergencia i Unio (CIU, nationalistes catalans), et les 5 dn Parti nationaliste basque (PNV), face au Parti populaire (PP, droite).

tion du gouvernement sont en cours avec le PNV, tandis que CIU a déià refusé d'aller plus loin qu'un soutien ponctuel au président du gouvernement, Felipe Gonzalez (le Monde du 30 juin).

M. Gonzalez a imposé aux parlementaires de son parti la rupture d'un accord passé la veille afin de permettre l'entrée nu bureau du Congrès des députés, pour la première fois, d'un élu du PNV - au détriment de la coalition dominée par les communistes, Izquierda Unida (Ganche unie. IU) avec inquelle les « ortbodoxes » du PSOE envisagezient un rapprochement. En conséquence, le groupe parlementaire IU a annoncé que, lors du vote d'investiture, il refuserait ses suffrages à M. Gonzalez.

La présidence bosniaque, réu-Aux Cortès, une majorité abso-

Des négociations sur la forma-

## La présidence bosniaque va élaborer ses propres propositions de confédération

nie au grand complet merdl 29 juin dans le centre de Sarajevo, e décidé de présenter « dans sept ou huit jours » ses propres propositions sur l'avenir de le Bosnie. « Nous devons prendre des initiatives et ne pas attendre que les présidents croate [Franjo Tudjaman] et serbe [Slobodan Milosevic] décident seuls du sort de la Bosnie », a déclaré à l'issue de cette rencontre le vice-président bosniaque, le Musulman Ejup Ganic, fervent adversaire du projet serbo-croate qui a été discuté à Genève.

BELGRADE

de notre correspondante

M. Ganic, le président bosnisque Alija Izetbegovie et le chef de l'armée Rasim Delic, trois des dix membres que compte en temps de guerre la présidence collégiale. avaient boycotté les pourparlers de Genève, Sous la pression de l'Occi-dent, qui a sommé M. Izetbegovic de négocier, la présidence collégiale a décidé de coopérer en désignant trois de ses membres - un Musulman, Ejup Ganic, un Croate, Miro Lasic, et un Serbe, Miro Lasovic, président du Parlement bosniague

les changements éventuels à la Constitution bosniaque et sur les réponses possibles à apporter aux dernières propositions » serbo-

La présidence collégiale est pour l'instant divisée. Le projet de onnfédération de trois entités ethniques discuté à Genève et soutenu par la Serbie et la Croatie est défenda par les deux représentants croates de la présidence et par le premier ministre bosniaque, Mile Akmadzic, également croate, mais est combattu par les antres membres, à l'exception de Fikret Abdic, un Musniman qui s'est posé en rival de M. Izetbegovic en se décla-rant ouvert nu compromis sans tontefois exprimer clairement sa

> Deux enclaves musulmanes

La présidence collégiale doit étudier dans les jours qui viennent les textes mis au point lundi 28 juin à Genève par les parties serbe et croate. Le premier énumère les principes constitutionnels qui régi-raient une Bosnie-Herzégovine confédérale divisée en trois républiques très autonomes; deux d'un arrêt des bostilités et sur le gouvernement de transition qui devrait administrer le pays avant

des élections libres sous supervi-

Ces textes ne devraient pas constituer un abstacle à la poursuite des négociations puisqu'ils reprennent les chapitres du plan Vance-Owen qui avaient été acceptés par les trois parties, à cela près qu'il s'agit cette fois-ci explicite-ment d'une confédération. M. Izetbegovic juge inacceptables les promais il ne semble plus rejeter com-plètement l'idée de confédération. Les débats risquent en revanche d'achopper sur le degré de souveraineté des trois entités territoriales et sur le tracé de leurs frontières.

Radovan Karadzic, leader des Serbes bosniaques, a menacé unc nouvelle fois les Musulmans mardi. «Si les Musulmans n'acceptent pas notre modèle confédéral, nous demanderons la reconnaissance internationale de l'Etat serbe et croate [en Bosnie] », a-t-il déclaré, en ajoutant : «S'ils veulent la guerre, ils perdront beaucoup, et peut-être tout.» Scion les calculs de M. Karadzic, «26% à 30 % » du territoire de la Bosnie devraient revenir aux Musulmans qui représentaient avant la guerre 44 % de la population.

Les Serbes, qui ont rejeté le plan Vance-Owen en raison de la discontinuité des territoires qui leur étaient attribués et en arguant du fait qu'ils ne voulaient pas vivre séparés des autres Serbes, deman-dent anjourd'hui aux Musulmans d'accepter deux régions isolées l'une de l'autre, l'une comprenant Sarajevo-Zenica-Tuzia dans le centre et l'autre la région de Bihac, à

l'extrémité nord-ouest da pays.

Dans un entretien à la radio indépendante belgradoise B-92, le philosophe croate de Zagreb Zarko Puhovski a pour sa part estime que le partage du territoire bosniaque ne devrait pas poser de problèmes puisque les nouvelles frontières ont été tracées par deux forces militaires, celles des Serbes et des Croates. «Le seul problème, a-t-il ajouté non sans ironie, c'est que l'entité musulmane – divisée en deux enclaves – ne pourra survi-

> Renforcer les positions sur le terrain

En attendant, les forces armées bosniaques à majnrité musulmane s'efforcent sur le terrain d'agrandir au maximum les zones sous leur contrôle avant tout accord de paix. Elles combattent dans le nord de la Bosnie centrale vers Maglaj et au nnrd-ouest de Sarajevo pour faire santer le verrou croate de Kiseliak. sur la route entre Zenica et la capi-

Les forces croates essaient également de renforcer leurs positions Bosnie centrale en vue

Musulmans: ccs derniers contrôlent Jabianica, une ville stratégique pour les Croates, puisqu'elle abrite plusienrs centrales hydrauliques dont dépend l'approvisionnement en électricité d'une grande partie de l'Herzégovine (au sud) et de la Dalmatie (Croatie) et se trouve sur l'axe routier qui conduit à Mostar et sur la côte

d'échanges de territoires nvec les

Les pourparlers sur le découpage

Enfin. les Serbes maintiennent la pression et semblent prêter main forte aux Croates, comme mardi dans la région de Magiaj, lorsque les Musulmans ont l'initiative. Mais il ne s'agit pas pour autant d'une véritable alliance militaire entre les deux ennemis d'autrefois. Trop conscients de leur suprématie armée, les Serbes bosniagnes n'entendent pas partager les fruits de la victoire avec les Croates avant que ces derniers ne leur cèdent ce qu'ils convoitent. Le général Mladic, chef de l'armée serbe bosniaque, a d'ailleurs déclaré la semaine dernière à l'hebdomadaire NIN que les Serbes de Bosnie «n'ont pas de territoire à échanger», que «ce qui compte ce sont les résultats de la guerre» et que les Serbes accepteront tout au plus de «laisser» à leurs adversaires les territoires d'où les populations serbes ont-été chassée

FLORENCE HARTMANN

### La Russie et ses marches

Suite de la première page

Quant nux impératifs-de-sécu-rité, ils peuvent justifier l'existence d'une sorte de glacis qu'il convient aussi de protéger : tel était le rai-sonnement de l'état-major soviétidamentalement changé. Boris Eltsine, esquissant récemment la a lui-même évoqué la nécessité de garder un chapelet de bases exté-

Moscou a-t-il pour autant une politique cobérente à l'égard de cet étranger proche qu'à l'nutomne dernier M. Eltsine avait vertement reproché à ses diplomates de négli-ger (ils se sont amendés depuis)? Pour répondre, il faudrait percer nn épais brouillard, aussi bien à Moscon que sur le terrain. Qui donne le ton, le Kremlin, le ministère des affaires étrangères au lan-gage libéral, l'état-major réputé conservateur, voire un Parlement en sursis mais qui joue toujours un rôle non négligeable?

Ou bien, sur place, ces officiers qui, au Tadjikistan comme en Arménie, ont vendu des chars pour s'assurer une retraite confortable, ces soldats qui loucat leurs services aux plus offrants, ces Cosaques aux idées simples qui font le coup de fen dans le Caucase pour « conti-nuer la luite des chrétiens contre les musulmans », ces marins de la flotte de la mer Noire qui hissent pavillon russe parce que le pavillon russe parce l'Ukraine les paie trop mal?

#### **Confusion** dans le Caucase

Solidarité naturelle entre Russes, voire entre chrétiens, nostalgie, avouée nu inavouée, de l'URSS, désarroi idéologique, appat da gain, improvisations locales et consignes de Moscou, tout se mêle, avec des résultots très variables selon les régions, selon qu'elles se trouvent en Europe ou en Asie centrale, en paix ou en guerre. Un cas extrème est celui du Tadjikistan, où la Russie démocratique soutient un régime néo-communiste aux méthodes au moins aussi sangiantes que celles de ses adversaires décrits comme « islamistes ».

Des soldats russes, qui ne dissimulent pas leur dégoût de l'une et l'antre partic (« En .4511 centrale, les militaires russes ont une attitude raciste», explique un officier occidental de haut rang), y poursuivent une sorte de pastiche de leur guerre d'Afghanistan, « liquident », comme le disent les communiqués de l'état-major, les groupes de « moudjahiddins - qui tentent de pénétrer en territoire tadiik, et aussi, de plus en plus souvent, tombent sous

leurs balles. Tout cela an nom de la «protection de la frontière de la CEI», ante frontière dent l'existence n'est plus guère évoquée que dans ce cas particulier.

Dans le Caucase, le rôle de l'artout aussi essentiel. Il est impossible d'expliquer autrement que par l'assistance des troupes russes sur place les succès des séparatistes nbkhazes face à des forces géor-giennes infiniment plus nombreuses. C'est pourtant Moscou, en la personne de Boris Eltsine lui-même, qui joue le rôle de médiateur entre les deux parties, arrange périodiquement des cessez-le-feu immédiatement violés.

Tandis qu'Ednuard Chevardnadze, le président géorgien. dénonce le soutien apporté par la Russie à ses adversaires tout en ezprimant son propre soutien à Boris Eltsine, quand il ne compli que pas encore le tableau en suegérant que viennent s'interposer entre les belligérants des soldats...

An moins aussi npaque est le rôle joné par la Russie dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerhaīdian. Les combattants des deux bords ont reçu successivement du matériel russe, et l'aide de mercenaires russes - même s'il semble évident que les Arméniens en ont reçu sensiblement plus. Ce sont aussi des armes laissées providentiellement par des unités russes qui ont permis au chef rebelle Sourat Gousseinov d'entreprendre sa marche sur Bakou.

Les vertueuses dénégations faites par le ministre des affaires étrangères Andrei Kozyrev n'empêchent donc pas les nationalistes azéris de détecter, à tort nu à raison, la main de Moscou dans la succession de défaites militaires et de crises politiques internes qui ont conduit leur pays au bord de la dislocation. Et l'on constate qu'un an après l'échec d'Aïaz Moutalibov, l'ancien pre-mier secrétaire dn PC azerbaïdjnnais, qui avait du s'enfuir à Moscou après avoir tenté de reprendre le pouvoir, c'est un autre revenant qui se retrouve, provisoirement peut-être, aux commandes à Bakou : Gueïdar Aliev, qu'an porte-parole de M. Eltsine a joli-ment décrit comme « imprégné de culture politique russe » (il a commencé sa carrière dans le NKVD dės 1941).

Les apparences sont peut-être trompeuses, et rien ne dit que l'ancien vassal de Leonid Brejnev ait bâte de faire rentrer l'Azerbaidjan dans l'orbite russe. Mais il est au moins certain que le Kremlin ne regrettera pas son prédécesseur à demi décbu, Aboulfaz Eltebibey,

l'orientaliste qui se piquait de mai parler russe, mettait ses espoirs dans la Turquie et refusait que son pays adhère à la CEI et plus encore an pacte de sécurité collectif qui unit, parmi six Républiques de l'ex-URSS, la Russie et l'Arménie.

En Moldavie, les choses sont plus claires. C'est la XIV armée: russe qui, tout en faisant respecter te cessez-le-fen, protège les-iadé pendantistes slaves – et conserva-teurs – de Transnistrie. Les négo-ciations entre Moscou et Chisinau, la capitale moldave, pour l'évacuation des troupes russes n'avancent pas, et elles ne semblent pas près d'aboutir, puisque Boris Eltsine n mentionné la Moldavie parmi les régions où la Russie devrait conserver une « base ».

Autant de régions chaudes où l'armée russe est présente et active en dehors des frontières de la

de ses voisins directs qui détiennent encore des armes nucléaires. Ces pays, Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan, sont en paix. Tous ont, en principe, accepté de renon-cer, à terme, à ces armes nucléaires. Et pourtant le passag des principes aux réalités se fait

Bien entendu, c'est l'Ukraine qui pose le problème essentiel, cette Ukraine à qui tant de Russes n'ont pas pardonné d'avoir décidé de vivre sa vie. Beaucoup, y compris parmi les responsables politiques et militnires, restent d'ailleurs convaincus que cela ne durera pas, que la fugue ukrainienne est pa gère. En attendant, les motifs d'irritation sont constants. Les Russes n'admettent pas que les Ukrainiens recbignent à leur remettre sans conditions ni compensations les ogives nucléaires entreposées sur

à la préserver en l'état, jusqu'au jour où les Ukrainiens, écrasés sous leurs propres difficultés économiques, reviendront à de meilleurs sentiments.

> Discrète Biélorussie

Un moven de rendre ce jour plus proche ne serait il pas d'ajouter à ces difficultés? Les nationalistes ukrainiens ont imputé la grande vague de grèves que vient de connaître le Donbass, par ailleurs obone, à la hausse insupportable du prix de l'énergie russe. Et même un Ukrainien de l'Est comme le premier ministre Leonid Koutchma, chantre de l'intégration économique avec la Russie, a nssirme que Moscou « tennit

Là encore, pourtant, on a évité

kazakh Moscou porte atteinte à sa souveraineté.

En Biélorussie, c'est le discret et aimable président Chouchkievitch qui mène un jeu subtil pour préserver l'indépendance de son pays. Après avoir regrette que les Russes établissent un lien entre la coopéra-tion économique et les obligations militaires, il a fini par envoyer à ses partenaires de la CEP ane lettre par laquelle il leur annonçait que le Parlement qu'il préside (qui est fort conservateur et pro-russe) avait voté nour Minsk au pacte de sécurité collec-

Une manière d'adbérer à reculons, sans signer vraiment, d'antant que M. Chouchkievitch a njouté de son propre chef que cette adhésion ne valait qu'aussi longtemps que les troupes russes protégeant les missiles nucléaires se trouveraient en territoire biélorusse. Mais pour nne Biélorussie elle aussi bien mal en point économiquement, préserver la distance qui sépare la coopération de la sujetion est bien difficile. a Si nous acceptons, comme le propose la Russie, de mener une politique financière et monémire commune, il ne restera rien de notre souveraineté», à ainsi déclaré le 21 juin le président biélorusse à la télévision.

De là à dire que la Russie n'envisage pour ses voisins qu'une sou-veraineté limitée, qu'elle imagine l'ex-empire comme un vaste protectorat, il y n un pas : l'idée trotte assurément dans beaucoup d'esprits, mais de manière vague et quasi inconsciente. Il est encore plus exagéré d'affirmer que dixbuit mois après la perte de leur empire extérieur les Russes s'emoient déjà activement à préparer les bases d'une reconquête.

Après tout, Moscou a déjà fort à faire avec son empire intérieur, toutes ces Républiques « souveraines » auxquelles l'interminable débat constitutionnel donne une nouvelle occasion de marquer leur différence. Tout indique que l'évacuation des militaires des pays baltes ira à son terme, en dépit des menaces et des accès de mauvaise bumeur. Au sein de la CEI, la rapide dislocation de la zone rouble et la récente disparitinn du commandement des « forces armées unifiées de la Communauté » peu-vent même être considérées comme de nouvelles étapes de la contraction de l'empire. Encore que subsiste la réalité qui se cachait derrière cette fiction de forces unifées, la présence des troupes russes nux marges de l'ex-URSS.

Tout comme subsistent, comme l'a si bien dit Boris Eltsinc dans son adresse aux Baltes insolents. « les réalités géopolitiques et démo-graphiques ». Des réalités bien dif-ficiles à gérer quand on veut à la fois assumer l'héritage et incarner une nouvelle Russie.

JAN KRAUZE



Fédération, et où son rôle est sondamentalement ambign : on peut aussi bien considérer qu'elle y entretient les conflits et qu'elle les empêche de dégénérer tout à fait, qu'elle gère son retrait ou qu'elle se prépare à rester longtemps.

#### Les voisins nucléaires

Sans oublier la version officielle : les soldats russes jouent le rôle de « casques bleus » - ce qu'ils font effectivement en Ossétie du Sud - et le Kremlin est donc fondé à demander à l'ONU de prendre en charge les frais engagés.

D'une tont autre nature, mais pas forcément plus simples, sont les rapports de Moscou avec ceux leur sol, s'offusquent à l'idée, mise en avant récemment par Washingtnn, qu'elles pourraient être détruites sur place et avec l'aide des Etats Unis.

En dépit du récent, et très vague, accord conclu entre Boris Eltsine et Leonid Kravtchouk - qui ont tou-inurs pris soin d'éviter que leurs différends ne dérapent trop dangereusement - le sort de la flotte de la mer Noire continue à faire problème. Même si la Russie semble à présent assurée de conserver l'usage de Sébastopol et d'antres ports ukrainiens, nombre de responsables russes, amiraux, généranz, députés, y compris parmi les proches de M. Eltsine, n'acceptent pas l'idée que la Flotte puisse être partagée, et paraissent déterminés

d'ailer trop loin, des accords sur une augmentation progressive des prix ont été signés. Mais la pression et la suspicion demeurent. Et commencent à comprendre que la « garantie de sécurité » réclamée par l'Ukraine ne procède pas seuleent d'un caprice.

Même pour des pays réputés infiniment plus coopérants que l'Ukraine, les relations avec Moscou ne vont pas sans aspérités, et ic mélange d'impératifs économiques et militaires s'avère délicat à doser. Les récentes négociations économiques entre Russes et Kazakhs n'ont rien donné. Et Alma-Ata estime qu'en exigeant le contrôle exclusif des missiles nucléaires déployés en territoire

2 (olone) Gunsseinov : nomine premier ministre

a Athenes

EUROPE

### pourparlers sur le découpage

d'échanges de territoires mais

Musuimans . ccs .....

controlent Jabianica, une

itsique pour les Cicali

hydrauliques dont dependent

smiannement en electricit

grande partie de l'Hereny A ...

and) et de la Dalmarie (Cica)

se trouve sur l'ave main

conduit à Mostar et las anti-

Enlin, les Serbes martineren

pression of semblem name.

fone and Crosies, com-

dane la region de Mas-les Musulmans on:

Mais if he s'agit pue nout an-

d'une véritable altianie : 2

entre les deux ennemis a atti-

Trop conscients de leur satte.

armee, les Seibes bosnie - 2001

tendent pas partaget let (12.0%

victoire avec les Croates (179)

ces derniers ne feur cedent ma.

conventent Le general Manie

de l'armée serbe bosnique ....

leurs déclare la semante carra-

bebdomadaire N/V ggs at in-

de Bosnie a nomi par ar co-

echangers, and him in a my

similar resultation accession

que les Serbes accepter " L.

plus de «laterer» a wat la sames les territoires d'un le les

be was serbes ont die 172 w.

kazakh Mir. .. poste att. m. ..

Fig. Bictions of the later of

gineable president to a consider

we freite if it i mie in the

Ant gendependen . Le com Après avita restatta e a la Fui

matthewent is at this continue

the execution of the party

The second special second

tere did remaine al called the second

Africa an operation and the

HOURS SWITTER AND WAS IN CONTRA

New transfer to the state of th

the Branchitter of the the plant of the gurden

2'-4 35 -

18-28-55

A Section of

ent of exist to the

Ta the property (44 th 15

negri pred ter

a Talebrade

graphical in

5644 CIRCUCS

FLORENCE HARTNE

## laborer **fédération**

s Serbes, deman-i sex besselmans states isoldes was conspectant du elle abrito plusieufacile deute le con-ègnes de Beliec, a maris du pays etica i la radio lando-se B-92, le de Zagren Larko international contractions of the contractions of the contraction of t mer de proteétues Mes ferteues ou

# \*\* \*\*\* \*\*\* TOP - MINISTE AN THE PURPOSE IN THE

bener Somes mile

profiler at des

no consider again. 3. 1424 th - He

P. S. C. L. S. CHOOL SAN Mesence outsides

the de Collegendens Laire . The North Collegendens . The Collegendens

医海绵性 1919年中 AND SER BURNEY

Cyrist.

### de la Bosnie-Herzégovine

### Le Conseil de sécurité de l'ONU refuse la levée de l'embargo sur les armes

Comme prévu, le Cooseil de Herzégovine, en tant qu'Etat mem-sécurité des Nations unies a rejeté bre des Nations unies, svait le mardi 29 juin une résolution levant, au nom de la légitime défense, l'embargo sur les armes au profit des eutorités bosniaques. Pour la première fois depuis le début des conflits de l'ex-Yougoslavie, les Etats-Unis et les pays européens n'ont pas voté de la même

Les Etats-Unis oot voté en faveur du texte, qui était présenté par les pays non-alignés et musul-mans. Mais la résolution ne pouvait recueillir les neuf voix requises pour être adoptée. La France, la Grande-Bretagne et la Russie, membres permaneots du Conseil. fermement opposés à une levée de l'embargo sur les armes, o'ont pas eu à utiliser leur droit de veto.

Sur les quinze membres du Cooseil de sécurité, neuf se sont absteous (Brésil, Chine, Espagne, Hongrie, Japon, Nouvelle-Zélande, France, Grande-Bretagne, Russie). Six seulement ont voté pour : les co-parrains du projet (Pakistan, Maroc, Veoezuela, Cap-Vert, Dji-bouti) et les Etats-Unis.

Le vote avait été précédé par un débet public de près de cinq beures, au cours duquel de nomparole pour affirmer que la Bosniebre des Nations unies, svait le droit de se défendre et devait donc être exemptée de l'embargo sur les armes imposé à l'ensemble de l'ex-Yougoslavie en septembre 1991.

«S'il faut choisir entre l'aide humanitaire et l'autodéfense, nous choisissons l'autodéfense » a déclaré le représentant bosniaque Muhamed Sacirbey, tandis que l'ambassadeur américain Madeleine Albright faisait valoir que l'embargo avait eu « un effet devasiateur en faveur de l'agresseur» serbe en Bosnie.

Français et Britanniques ont souligné à l'inverse qu'une levée de cette mesure cotrainerait une recrudescence des combats et uo risque d'ioternationalisation.

Devaot le Conseil de sécurité, dimaoche soir, les Etats-Unis avaient également invoque la «légitime défense» pour justifier leur dernière action militaire contre l'Irak.

Le vote américain à propos de la Bosnie est tontefois apparu en contradiction avec le «programme d'action commune » conclu avec les Européens et le Russie le 22 mai dernier à Washington. -

#### ALLEMAGNE: face à la xénophobie

### Sportifs et intellectuels cherchent leur voie

Boria Becker chercha una msison à Londres. Le champion de tennis, qui fait actuellement mervalila aur la gazon da Wimbladon, est fatigué de son paya, de ssa compatriotes. «La via an Allamagna ast davanua insupportable à causa de le xénophobies, assure-t-il.

Symbola da le jaunaesa allemande parformanta das annéas 90, originaira de ce Bade-Wurtemberg riche at induatrieux, Boria Becker a'est peu à pau aperçu an pareourant le monde que l'univera mantel des Allemands n'était plus la sien. A vingt-cinq ans, il s rancontré une très belle jeuna femma, Barbara Faltua, mannaquin vadatta qui travailla depuia longtampa an Allemagne. Boris n'e pas antraîné Barbera sur las courts, du moins an compétition, mais en ravanche Barbara a bian volontiers fait una place à Boris aur las couvertures des magazinaa. Ce qui a parmis à l'Attemagna entièra de constater que ta compagna da leur «Bobela» adoré avait una couleur de peau peu fréquenta chez aux : le brun doré des métisses.

Lorsqu'ils posent tandremant anlacés at aans vâtaments an couvertura da Starn - la photo resta capendant gantimant ehasta, - le paya antiar rougit, maia pour des raisons contradictoires. Il y a ceux qui rougissent ds plaisir à voir un héroa populaira battra ainsi an brècha laa préjugés racistaa, msis il y s aussi ceux qui daviannant rouges da colâre devant cetta provoca-

tion agauchiste ... Barbara, alle, no vaut plus être apostrophéa dana las ruas pas des «Ratoume dans ta brousse» qui lui font mal. «Et pourtent, ajouta-t-ella, ja ma sans plus alismenda qua Boris evac aas chevaux blonda at sea yaux biaus. » Las amataurs da tennis xénophobaa na aont pourtant pas orphalins : ila peuvam maintanant soutenir lea axploita da l'autre «cogneur» allamend du circuit, Michael Stich, Calul-ci a so affat déclaré à Playboy que el'on disait trop de mal de l'axtrême droita».

#### Le désarroi des antiracistes

Un autre miliau - calui dea intallactuala da gsuchs - ast désamparé davant cette bouffés de racisma violent qui brûle des maisona turques avac aes habitants, et qui na tacula pas devant las chaînaa luminauses da

ciste. L'un de ses plus éminents représentents, Hans Megnus Enzansbarger, viant da susciter uns levée de boucliers à cause d'un texta publié par la Spiegat intitulé « Regards sur la guarra

Pour lui, la « guarra moléculaire » manéa dana les cités allemandas par las Skinheada et las néo-nazia doit êtrs misa sur ls mêma plan qua la guarre « macroscopique » qui aa dérouls dans les Balkans, Ca qui lui vaut una répliqua violenta du Frankfurtar Rundachau. la quotidisn da prédilection da l'intalligantsis libérela de gauche, qui traita Enzansberger da « philosophe-zombie marchant sur les tracas d'Ernst Jünger».

i. idés qu'au bout du compte la violence ast partia intégrante de le natura humaina, talla que l'a illustréa l'auteur d'Orages d'acier, fait son chamin à gaucha, comma calla de la nécessité d'un retour de la fierté nationala allamanda prônéa par Brigitta Saabachsr-Brandt, Is vauve da l'ancisn chancalier, st l'écrivain Martin Walaar. Vieux démons?

LUC ROSENZWEIG

#### **GRANDE-BRETAGNE**

#### Plaidoyer de Michael Mates pour Asil Nadir devant la Chambre des communes

L'ancien secrétaire d'Etai chargé de l'Irlande du Nord, Michael Mstes, qui avait du démissionner en raison de ses liens avec Asil Nadir - l'homme d'affaires douteux, en fuite à Chypre, qui fut l'un des mécènes du Parti conservateur (le Monde du 26 juin) s'est livré matdi 29 juin devent une Chambre des communes médusée à un véritable plaidoyer pour ce dernier, en réclamant notamment, un « procès équitable »

M. Mates, qui a assuré qu'il ne souhaitsit pas démissionner, a accusé le service des fraudes britannique de « tentative délibérée d'empecher le cours de lo justice». Ce service serait à l'origine des fuites à la presse sur une lettre écrite par M. Maies à l'attorney general (ministre de la justice) pour défendre le cas d'Asil Nadir.

L'ancien ministre, qui prononçait son discours de démission devant une Chambre pleine s craquer, a été interrompu à plusieurs reprises par la speaker (présidente Betty Boothroyd, qui a mensce de l'empêcher de parler car le long exposé de M. Maies - prenant sous convert de son immunité parlementaire la défense d'un homme recherché par la police - risquait d'être contraire au bon déroulement de la justice. - (AFP.)

#### **AZERBAIDJAN**

### Le colonel Gousseinov a été nommé premier ministre

Le colooel Sourat Gousseioov, fuite de ce dernier. Le poste de chef de la rébellion contre le président élu Aboulfaz Eltchibey destitué la semaioe derniète, a été nommé premier ministre d'Azerbaïdian mercredi 30 juio, e-t-oo appris de bonne source à Bakou.

Le Perlement de Bakoo a approune cette nominatioo par 35 voix cootre une et une absteotion. Le jeune colonel, qui eveit organisé la rébellion contre le pouseconde ville du pays, Gandja, se trouvait depuis trois jours à Bakou où il négociait un accord avec le président du Parlement, Gueïdat Aliev, ancien dirigeant communiste soviétique qui a remplacé M. Eltchibey à la tête de l'Etat après la

premier ministre attribué mercredi à M. Gousseloov mootre que les termes de l'accord lui soot large-

D Poursuite de l'avancée arménienoe. - Les forces arménienoes, qui controlent désormais toutes les villes de l'enclave dn Heut-Karabakh depuis la prise de Mardakert, ont poursuivi mardi 29 juio leur offensive en territoite azerbaïdjavoir azerbaldjanais depuia la nais, dans les districts d'Agdam et d'Agdere, selon le ministère de la défense d'Azerbaïdjan. Les troupes arméniennes se tronvent à 2 kilomètres d'Agdam qu'elles bombardent jour et ouit, d'après un officier azéti sur place. - (Itar-Tass,

pitalisés après avoir été battus par

La crise gréco-albanaise

### Tirana rappelle son ambassadeur à Athènes

L'Albaoie s décidé de rappeler en consultation son ambassadeur à Athènes à la suite de l'expulsion massive de travailleurs albanais de Grèce, a annoncé mardi 29 juin à la télévision de son pays le prési-dent albanais Sali Berisha.

M. Berisha a qualifié de « viola-tion massive des droits de Phomme» les rafles policières qui ont abouti à l'expulsion, entre samedi et mardi, de quelque dix mille Albanais de Grèce.

Selon la police albanaise, trente-quatre d'entre eux ont du être hos-

la police grecque, accusation rejetée par Athenes. A Athènes, le porte-parole du gouvernement, Vassilis Magginas, a averti que l'opération policière se

poursuivrait « jusqu'à la conclusion d'un accord avec l'Albanie sur les travailleurs saisonniers ». Ces mesures ont commencé au lendemain de l'expulsion d'Albanie d'un prêtre orthodoxe grec sccusé d'avoir fait de l'agitation oationa-liste (le Monde daté du 30 juin). – (AFP, UPI.)

3 mai). - (AFP.)

□ ESTONIE : reprise des livraisous de gaz russe. - La Russic a décidé de reprendre ses livraisons de gaz à l'Estonie, sprès accord sur le paiement des arriérés de Tallin, a indiqué mardi 29 juio l'agence russe interfax. Eo revanche, e'est au tour de la Lettonie, qui affiche des arriérés de 4,9 milliards de roubles, de voir ses livraisons de gaz interrompues depuia Inodi. L'approvisionnement en gaz de la Lituanie a été coupé dimanche pour les mêmes raisons. - (AFP.)

ti ITALIE : coup de filet auti-Mafig. - Une trentaine de personnes ont été arrêtées pour association de malfaiteurs, trafie de drogue, extorsion de foods et meurtres, mardi 29 juin, dans le cadre d'un vaste coup de filet aoti-Mafia dans le sud de l'Italie. En Sicile, sept membres présumés de la Cosa Nostra ont été arrêtés dans la ville de Cal-

tanissetta. - (AFP, AP, Reuter.) □ Bettino Craxi menace de donner les nous de parlementaires qui fréquentent la «pègre». - La commission pariementaire ad hoc a donne, mardi 29 juin, un nouvel avis favorable à la la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien secrétaire

du Perti socialiste italien (PSI), Bettino Craxi, mis en cause pout diverses affaires de corruption et de coocussion. Ce dernier a menacé devant la commission de donner, en séance pléoière, les ooms « de ceux qui entretiennent (...) des relations avec des éléments des milieux de la pègre ». Les dépu-tés ont déjà refusé une première fois, le 29 avril, de lever l'immunité parlementaire de M. Craxi pour les priocipales accusations dirigées contre lui (le Monde du

□ RÉPUBLIQUE TCHEQUE :

victoire des conservateurs 20 congrès dn PC. - Le troisième congrès du Parti communiste de Bobême-Moravie (KSCM), réuni samedi 26 et dimanche 27 juin à Prostejov, s'est solde par la victoire des conservateurs et le départ des réformateurs, qui ont décidé de fonder un nouveau parti. Les quelque 350 délégués du PC pot élu à leur tête, uo bistorien de quarantesix ans. M. Miroslav Grebeoicek, chef de file des communistes orthodoxes. Le président sortant, M. Jiri Svoboda, avait démissionné de ses fonctions et rendu sa carte du parti à la veille do congrès. -(Corresp.)

### Grand Emprunt d'Etat 1993. 6% pendant 4 ans.



### Pour favoriser la formation et l'emploi.

Pour anticiper sur les privatisations.

**Pour convertir** vos sicav monétaires avec exonération des plus-values, dans le cadre d'un PEA.

si vous conservez le PEA jusqu'à son terme

En mobilisant votre épargne, en souscrivant maintenant, vous relevez le défi que la France s'est fixé : créer des emplois avec un grand emprunt. Et vous réalisez un bon placement dans des conditions financières et fiscales optimales. Alors comme il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, pour que notre pays reprenne confiance et espoir. adressez-vous des aujourd'hui à votre banque, au Trésor Public, à la Caisse d'Epargne, à la Poste ou à votre intermédiaire financier habituel.

### INVESTISSONS DANS NOTRE AVENIR.

Pour en savoir plus, appelez maintenant le 16 (1) 45 80 93 93.

## Japon: une société en « crise douce »

III. – La révolution silencieuse des femmes

Après evoir décrit les profondas évolutions sociales engendrées par une décennie de prospérité et constaté les changements susceptibles de remettre en cause certaina espects centraux du modèle de développement du pays, noue examinons, dens le troisième volet de notre enquête, la modification du rôle et du mode de vie des femmes dans la société jepo-

de notre correspondant

L'Occident dans sa perception du Japon tend souvent à oublier les femmes nippones, tant sont ancrés les clichés sur leur «soumission» et leur «réserve». Or ces traits epparents ne sont que les expressions d'un code de féminité différent, et les femmes pourraient hien être un élément porteur de changements dans la société japo-naise de cette fin de siècle.

Jusqu'à présent, leur contribu-tion à la vie active a été discrète. Le facteur démographique et l'évo-lution du marché de l'emploi devraient occroître leur rôle : les entreprises prennent conscience de la ressource ioexploitée qu'elles représentent. Plus encore, par leur poids occru dans la société, elles pourraient contribuer à Infléchir les modes de vie en les mâtinant des valeurs qui leurs sont propres.

La situation des femmes a évolué ces vingt dernières années. L'un des changements tient à la qualité de leur cursus universitaire, désormais sonvent poursuivi dans les mêmes établissements que ceux des garçons. Cette situation occasionne la nette prise de conscience d'une égalité des sexes et modifie une vision traditionnelle du rôle des hommes et des femmes,

Les pesanteurs sociales n'en demeurent pas moins. Mais, ironi-quement, l'inégalité dont les femmes sont victimes – en dépit des lois – leur a donné une liberté de pensée et d'action que n'ont pas toujours les hommes : tout en reconnaissant le danger des généra-lisations, la sociologue Sumiko iwao (1), spécialiste de la question, que l'on trouve aujourd'hui la plus grande créativité et le plus grand goût de l'innovation, alors que les

ehies. Au cours des dix derniére années, plus de la moitié des prix littéraires ont été attribués à des femmes. Symptôme d'une prise de conscience du rôle de la femme, la nonvelle histoire japonaise, inspi-rée de l'école française des rée de l'école française des Aonales, la redécouvre comme sujet historique. Sa soumission aux trois obéissances confucéennes — au père, au mari et à l'enfant mâie en cas de décès de celui-ci — date de l'époque des shogun Tokugawa (XVII-XIX-siècle). Mais l'histoire des femmes au laron est infinides femmes au Japon est infini-ment plus diverse et riche (2). Leur présence grandissante dans la vie active est une des tendances lourdes de l'évolution sociale. Les yes giris de la télévision, simples faire-valoir des présentateurs masculins, ou les demoiselles d'ascen-seur, sont loin de représenter la Japonaise d'anjourd'hui.

#### « Dépression de juin»

L'entrée des femmes dans le monde du travail est désormais le sujet de feuilletons télévisés qui ont pris le relais des séries des années 70 - les home dramas pour femmes au foyer. Tant sur les pla-teaux de télévision que dans la vie courante, les Jeponaises se déga-gent – sans pour eutant les renier, mais en les modulant devantage selon les circonstances - des tradi-tionnelles valeurs de modestie et

Entre 1985 et 1990, le nombre des femmes salariées e augmenté de 7,7 % (3,9 % dans le cas des hommes). La progression est nota-ble entre 20 et 30 ans et au-delà de 45. En 1991, 19,1 millions de Japonaises travaillaient, soit 38 % de la population active. Si les femmes occupent en majorité des emplois administratifs et commerciaux, une sur quatre a une activité ouvrière, Comparée sux sutres pays Industrialisés, la proportion de femmes dans l'industrie (28 %) est élevée. En revanche, peu nom breuses sont celles qui exercent des fonctions d'encadrement on de direction. Une différenciation se dessine ainsi entre une petite élite qui fait carrière - intelligente, ambitieuse, résolue et réussissant souvent mieux que les hommes – et une majorité cantonnée à des emplois subalternes.

Selon un sondage de l'Organisa-

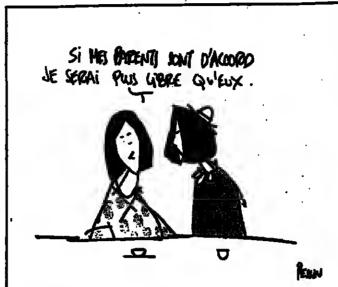

tion internationale du travail, le Japon vient en tête des pays en matière de disparités des rémuné-rations entre les sexes : en gros, na homme «vaut» deux femmes. Les psychologues parlent de «dépressions de juin»: de jeuces employées, entrées comme il est fréquent en avril dans une entreprise, découvrent deux mois plus tard que, en dépit de leurs qualifi-catioos, elles se sont vu ettribuer les tâches les moins gratifiantes.
Ponr faire respecter leur droit en
matière de salaire, les femmes ont
pourtant commencé de se regrouper en associations qui intentent des procès à leurs employeurs... et

> Renverser les tabous

Si les pressions professionnelles existent, souligne Sumiko Iwao, certaines Japonaises veulent délibérément rester on-marge de la vie de l'entreprise : elles ne souhaitent pas que leur travail compromette leurs responsabilités famillales on simplement pèse sur leurs loisirs.

Les spécialistes de la goestion féminine avouent leur perplexité à faire le départ, dans l'attitude des contrainte et au souci de préserver leurs intérêts. Par nécessité oc pragmatisme, elles ont adopté envers le travail une ettitude «moderne» – vers quoi tendent aussi les jeunes salaries masculins. Elles entendent tirer profit des evantages de l'entreprise sans se

Elles ont une vue à court terme de leur carrière - de par la situation qui leur est faite, mais eussi en raison du désir de la majorité d'entre elles d'arrêter de travailler en se mariant, et certainement à la naissance du première enfant. En naissance du première enfant. En revanche, elles désirent souvent repreodre uoe vie ective après 40 ans, lorsque les enfants soot éduqués. Cette attitude des femmes a conduit quelques entreprises, soncieuses de ne pes investir à fonds perdus dans la formation, à leur offrir deux possibilités: nn emploi ordinaire (dont l'horizon est le mariage) et un emploi «évoest le mariage) et un emploi 4 évo-lutif», ouvrant la voie à une car-

La principe des conges de mater-nité n'est pas assez répandu et les crèches sont trop insuffisantes pour que la situetloo change rapidement. De nouvelles perspectives s'offrent, en revanche, en matière de réemploi. Les femmes trouvent dans les PME (55 % d'entre elles travaillent dans des PME de moins de 99 employées). Pour l'instant, cependant, exerçant en majorité un emploi précaire, les femmes sont

très vulnérables aux compressions d'emplois. Procès contre les employeurs, vague de protestatiou contre le harcèlement sexuel, refus de porter le com du mari : une partie des Nippones se rebiffent désormais en un sursaut féministe axé sur des thèmes précis de la vie professionnelle.

Si les Japonaises jouissent, dans leurs relations avec les hommes, d'une liberté comparable à celle des Occidentales, le jeune généra-tion renverse aussi allègrement les tabons : la prolifération des bandes dessinées et romans érotiques soft pour jeunes filles témoigne d'un engonement inopiné pour ce que les sociologues nomment le « nonquotidien ». Il y e quelques années, les ladies comics avaient pour thèmes le mariage, l'adultère et le divorce; désormais, c'est le viol et les amours lesbiennes qui font recette. Les histoires dont le héros est un homosexuel connaissent aussi un immense succès.

### L'âge du mariage

Anecdotique, cette mode est pent-être oussi le symptôme d'un malaise et de fractures dans le comportement des jeunes, commun eux garçons et aux filles : ooe déviance plus intériorisée que par le passé se traduit dans le refus d'aller à l'école ou la fuite dans l'hallucination par l'inhalation de solvants. Au cours des dernières vacances du Nouvel An, einq lycéennes se sont jetées par la fenêtre d'un immeuble sous l'effet de ces hallucinogènes industriels.

Signe d'une émancipation plus positive, l'âge du mariage recule. Les futurs maris n'ont pas tonjours mesuré comblen les femmes ont changé, d'où des déceptions récichangé, d'où des déceptions réci-proques. En outre, les hommes de 20 à 30 ans sont désormais plus nombreux que les femmes : celles-cl y trouvent un choix plus large. A la campagne; le déficit de femmes est chronique; les jeunes agriculteurs « importent » des épouses d'Asie du Sud-Est ou de Chine.

En ville, le conple « moderne » glais double income et no kids: double salaire, pas d'enfant). Car-rière et plaisirs de la vie passent taot, est transitoire, et propre à une catégorie sociale relativement aisée et aux 30-35 ans.

La majorité des Japonaises som peu tapageuses mais, derrière leur réserve, leur indépendance de vue est grande. Pris dans les rets pro-fessionnels, les hommes n'ont pas le temps de réfléchir à leur vie – à la différence des femmes. « Elles sont moins intéressées par une éga-lité abstraite dans la course aux performances que par une reussite de vie conforme à leurs aspirations, estime Sumiko Iwao. Certaines choisissent délibérément de laisser tentent pas.»

Apparu dans les années 70, le féminisme à l'américaine o'a pas pris racine ici. Les divisions du mouvement reflètent des hésitations sur les stratégies. Aux coutions sur les strategies. Aux cou-raots militants marginaux des Etats-Unis tend à se substituer une ettitude plus pragmatique, plus ambiguē aussi : les Japonaises esquivent l'opposition frontale et cherchent à infiéchir le système en conservant leur culture propre. Peu présentes dans la politique nationale (2,3 % des députés et 13,4 % des sénatenrs), les femmes sont plus nombreuses dans les conseils municipaux. Elles sont surtont ectives dans les organisations de citoyens, jouant un rôle essentiel dans cette gestion du quotidien qui est l'expression d'une réelle démocratic à la base.

Ce sont moins les «carriéristes», sans doote, qui infléchiront les évolutions sociales du Jepon que cette foule anonyme qui mène une lutte sinucuse – victime et bénéfi-ciaire à la fois du statut marginal qui lui est réservé dans la vie active. De l'enfance à la tombe, les Jeponaises restent dépositaires, plus que les hommes, d'un vécu social qui s'efface lentement, elles sont les vraies gardiennes de cette « longue durée» qui donne le pouls d'une société, de cette tradition -la vrale l - faite d'nn mélange de constance, d'endurance et de pragmatisme qui les incite, selon Sumiko Iwao, à équilibrer leurs rôles sociaux de femme et de tra-vailleuse, sans se beroer d'illusions. "MANAGE PONS

(1) Auteur d'une étude argum courageuse : The Japanese Wom (2) Un tableau des Iaponaises d'hier et d'aujourd'hui est donné par Danielle Elisseeff dans les Dames du Soleil-Le vant, Stock-L. Pernoud, 1993.

MALAISIE: une étape dans la course aux armements en Asie

### Kuala-Lumpur achète dix-huit avions Mig-29 russes

BANGKOK

de notre correspondant en Asie du Sud-Est

Les Russes ont réussi leur première percée sur le marché des armes en Asie du Sud-Est non communiste. Le ministre malaisien de la défense, Najih Tun Razak, a en effet annoncé, mardi 29 juin, que son pays allait acheter 18 Mig-29. Kuala-Lumpur se dotera aussi de 8 F/A 18 Hornets américains. Cette décision représente évidemment un compromis : ricains se sont livré une rude hataille pour remplacer les 20 F-5E vieillissants dont est dotée une armée de l'air malaisience dispo-sant aussi de 30 A-4 Skyhawks.

En quête de devises fortes, la Russie, qui utilise eocore les ins-tallations de la base aéronavale vietnamienne de Cam-Ranh, cherche depuis l'an dernier à penétrer un marché régional qui s'an-nonce d'antant plus juteux que le réarmement chinois inquiéte les gouvernements. Tout en procédant à des achats massifs d'armes russes et en augmentant le hudget de ses

Le Monde EDITIONS

**NIPPON** LE JAPON DEPUIS 1945 William Horsley, Roger Buckley

EN VENTE EN LIBRAIRIE

forces armées - 24,3 milliards de dollars en 1992, contre 20 milliards deux aos auparavant, -Pékin a réaffirmé, en février 1992, sa souveraineté sur les Paracels et les Spratleys, deux archipels de la mer de Chine du Sud.

Kuala-Lumpur dément que ses achats d'avions soient liés à sa revendication sur une partie de l'archipel des Spratieys. Face à la puissance militaire chinoise, disent les Malaisiens, la seule réponse est négociatioo. Ils affirment que leur seule préoccupation est la cou-verture aérienne de Sabah et Sarawak, les deux Etats de leur fédéra-tion situés sur l'île de Bornéo.

Quoi qu'il en soit, les propositions russes offraient plusieurs avantages : les Mig-29 seraient de 20 % moins ehers que les F/A 18 américains (environ 24 millions de dollars l'unité, contre 30 millions); leur livraison s'étalera sur un en, contre trois pour leurs concurrents; et une partie du paiement se fera suivant des accords de troc. Eo outre l'Inde voisine, dont l'armée est dotée de Mig-29, pourra pour-voir à l'entraînement des pilotes malaisiens et à la livraison de pièces de rechange Enfin les pièces de rechange. Enfin, les achats d'armes russes ne sont assortis d'aucune condition politique, ce qui o'est pas toujours le cas

avec les pays occidentaux. Moscou tente une opération similaire, mais de moindre envergure - et sans succès jusqu'ici. avec Bangkok: pour rembourser l'achat de 500 000 tonnes de riz (65 millions de dollars), les Russes proposent de vendre des bélicop-tères M1.17-V à l'ermée de l'eir thailandaise, qui souhaite pourtant se doter de Bell 212 ou de Black Hawk américains. Mais, une fois de plus, les ermements russes sont

La réduction de la présence militaire américaine dans la région surtout depuis l'évacuation des bases de Subic et de Clerk aux Philippioes - explique également pourquoi l'Asie du Snd-Est commence elle aussi à s'armer. L'Allemagoe a vendu à l'Indonésie 37 navires de guerre (est-allemands) et s'est engegée à construire deux sous-marins dn type 209. Or l'Indonésie contrôle plusieurs détroits, dont celni de Malacca, théâtre d'un intense trafic entre le Proche-Orient et l'Asie de l'Est. Djakarta souhaiterait aussi scquérir plus de 100 avions de combat Hawk hritanniques. Singapour, qui se sent très vulnérable. renforce aussi ses défenses (plus de milliard de dollars d'achats

JEAN-CLAUDE POMONTI

□ CAMBODGE : Son Sann éln nouvelle assemblée constituante cambodgienne n porté mercredi 30 juin à sa présidence Son Sann, quatre-vingt-un ans, dirigeant du Parti démocrate libéral bouddhiste (BLDP) et ex-premier ministre. Son Sann, qui a dirigé dans les années 80 l'une des trois guerillas opposées à l'invasion vietnemienne, a été élu à l'unanimité lors de la première réunion plénière, sous la surveillance de l'ONU. Chea Sim, président du Parti dn peuple (PPC, néo-communiste), et un conseiller du chef du FUNCIN-PEC (royaliste), Ing Kieth, ont été élus premier et second vice-prési-dents. L'Assemblée doit confirmer ce jeudi la nomination des 62 membres du gouvernement pro-

### A TRAVERS LE MONDE

**PAKISTAN** Le gouvernement décide

l'administration directe du Punjab

La crise Institutionnelle qui paralyse le Pakietan depula le printemps a connu, mardi 29 juin, un nouveau développement trèn préoccupent. La premier ministre pakistanais Nawaz Sherif a fait adopter par le Parlement une résolution en faveur de l'administration directe de la province du Puniab par le gouvernement fédéral d'Islamabad, indique l'AFP. Depuie le début de l'année, M. Sharif dispute au président Ghulam Ishaq Khan la prééminence de l'exécutif. Le texte parlementaire e'inscrit dena le cadre des pouvoirs d'urgence conféréa au gouvernement en cas

La résolution prévoit que « tous les pouvoirs exercés par le gouverneur at le gouvernement du Punjab » - la plus riche, la plus peuplée et le plus influenta province pakistanaise - sont remis au gouvernement central. Elle a été adoptée par les deux Chambres réunies en l'absence de l'opposition, qui y a vu, selon les termes de Benazir Bhutto, « une subversion de la Constitution ».

Le texte e été voté peu d'heures eprès que le gouverneur du Punjab - un fidèle de M. Khan - eut une deuxième fois dissous l'Assemblée du Punjeb, et ce aitôt après que cette instance eut été rétablie dans ses fonctions, après une première dissolution, par une Haute Cour de justice. M. Sharif kui-même avait été limogé par le président le 18 nvril pour «corruption st incompétence », puis rétabil dans ses fonctions par la Cour suprême le 26 mai. Les rumeurs d'une intervention de l'armée se font insiaPHILIPPINES. Une amnistie

« inconditionnelle »

des rebelles est à l'étude

La Commission d'unification nationale (NUC) présidée par Haydee Yorac e ennoncé, mercredi 30 juin, qu'elle tranamettra jeudi au président Ramos un epien da paix > comportant une emniatie «inconditionnelle et absolue» pour lea membres des trois réballiona qui troublent le pays depuia des lustres : les «Jeunes Officiere» auteurs de quatre putsches contre l'ex-présidente « Cory » Aquino, les communistes de la Nouvella armée populaire (NPA) et les musulmane du Front Moro de libération nationela (MNLF). «il na sere pas nécessaire de faire serment d'allégeance ni de rendre les ermes», o précisé M- Yorec. Cette annonce est survenue le jour du premier onniversaire de la prize de fonc-

tione du chef de l'Etat. Cependent, plus de cinquante étudients ont été blessés mercredi près de Cotabato, dans l'ile méridionele de Mindanao, par l'explosion d'un engin devant un local du campus universitaire où se préparait une solrée; le MNLF est soupconné. Per allleurs, un communiqué militaire a annoncé, le même jour, que sept soldats avaient péri le 28 juin dens uns ambuscade tendue par la NPA à 300 kilomètres su nord de la capitale. Deux joure plus tôt, les rebelles commu-

 Une mission officieuse d'experts américains à La Havane. - Une mission officieuse, composée notamment de l'ancien chargé d'affaires des Etats-Unis à La Havane, département d'Etat. Cuba, qui a Wayne Smith, et de trois experts proclaimé son intention de réduire militaires américains à la retraite, a quitté, mardi 29 juin, Washington pour La Havane, à l'invitation du les Etats-Unis. - (AFP.)

nistea eveiant incendié un poste de police dens la province de Sorsogon, à l'est de Manille. - (AFP,

TURQUIE

Le PKK dément toute implication

dans l'attentat d'Antalva

Ali Sapon, porta-parola en Europa du Parti des travailleurs du Kurdiaten (PKK, aéperetletee kurdea), à qui le gouvernement turc e ettribué le triple attentat à l'explosif qui e fait vingt-aix hiessés dont douze touristes à Antalye, atation helnéaire de le côte méditerranéanne (la Monda daté 27-28 juin), a démanti, merdi 29 juin, sur la chaîne de télévision allemande ARD, toute responsabilité de son perti dana cet ecte, tout en indiquant que le secteur du tourisma pouvait être touché par les actions du PKK en Turquie.

Différentes agences de voyages ont indiqué merdi que das touristee ellemands et autrichiene commencent à annuler leurs réservetlone an Turquie, tandie que la gouvernement israéllen e recommandé le prudence à ses ressortissants. La Turquie s accueilli piue de aept millions de touristea en 19B2. Per eilleurs, l'agence de presse semi-officielle Anatolia a Indiqué mordi qua douze personnes ont été tuées depuis lundi au cours d'accrochages dans l'est du pays. - (AFP.)

ministre de la défense Raoul Castro (frère du président cabain). Cette mission n'a « aucun mandat du gouvernement » américain, a précisé le ses forces armées, cherche actuellement-à améliorer ses relations avec

PCF condamne h

«La tentation national-communiste»

Le PCF condamne la «complaisance» à l'égard de l'extrême droite

militants communistes impliqués dans ces

contacts avec l'extreme droite, à l'abri des

colonnes de l'Idiot international, sont en

effet des proches de Roland Leroy et de

Pierre Zarka, respectivement directeur et

directeur-adjoint de l'Humanité. Or, dans

uo premier temps, au lendemain des pre-

mières révélations du Canard enchaine, la

direction du quotidien communiste, dans

to Table 14 16

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.

. I was game to b

and sometimes it sold

- Company with the 180-2-200 at 1. I The second secon m. They beautiful 1 1/73X स्त्रिक स्त्रिक प्रतास्त्र व्यक्तिक Medicine see - -----MARKET THE THEFT Market US Dark De-

Deposit Table 128 (1870) A. MANAGERY OF THE PARTY. Par # 20 2000

genige war g

 $\chi_{\rm eff} = e^{-\frac{\pi}{2} \frac{1}{2} (1+1)^2}$ 

数据 打炸 中心 

estimate plus provincia de succiona de suc présentes dans la parti-nule 12,3 % des deputes y des sentieures des femores pius nombreuses date re con-municipaux. Files exerci-

tation in all have cam dente pur mierrie gette four anderem 1. Torig falls singular to deficie to a gater 4 to 15 and 15 to 122 grants & the formation of the grant and grant and the formation of the grant and grant American Company of the Company of t

The Reserve

LENONDE mates bearing to the control

TURQUIE

With the Section dans attended overside 

121

BOT F / PLONE **海路 不知的行政法**证法

Appara universality teminisme à l'america es pris racine de le caracteristic de la car

actives dans les organisations darie collo Bestion un villa y la darie collo Bestion un californi mi l'expressioni d'une reliant

Alle wont mouth little country and

PHIL FFE FIR

was reported to the programme of the

Consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence of the consequence o

24 per sa dans district dig

## Right of the total

F MK Mysterinia a April . The state of the second s NE TOUR SERVICE STATE OF THE S Sain Santa fel a trata a little

no appropriate the state of the

LE PER GAMENT

performance: our rail. de se contonne a aur estone Sum ao Iwa cheissaent de du rem alla homenter des cares and менене разго Appara dany les une le

une calegorie sociale to training

La majorné des depondres à

seu lapagemes man reserve, seur independent est grande. Più dans fessionnels les homme de temps de reflective de différence des temps

will more with record of the

water of aux hungs and

figure I no tend one sacrates

recours de son journal, Jean-Edern Hallier vient seulement de découvrir ce qui s'y trame depuis qu'il a fait renaître ce titre en 1989. Après cinq ans d'existence turnultueuse d'une publication qui lui est toute dévouée et dont il se veut le portedrapeau, il a done appris, en lisant le Canard enchaîné, le Monde et Liberation, que ce journal « servirait de passerelle entre l'extrême droite et certaines tendances du PCF», Reconnaissant que « ces critiques sont partiellement fondées», il invo-que sa « cécité » récente ponr expligoer son manque de clairvoyance. Bref, il ne savait pas.

Cette version ne semble guère émouvoir Marc Coben, rédacteur en chef de l'Idiot, et Jean-Paul Cruse, l'un de ses collaborateurs réguliers, tous deux membres du PCF, dont M. Hallier a annoncé à l'AFP qu'il avait « exigé la démission » du premier et « intérdit toute collaboration » avec le second. « Non. 3 je înc démissionne pas, nous a déctaré M. Cohen, responsable du Collectif communiste des travail-Cette version ne semble guère «Collectif communiste des travail-leurs des médias». Il n'y a aucune campagne stalinienne de mensonge. lynchage et de chasse aux sor cières. J'en discuterai avec Jean-Edern. Il est sans doute mal informé. Nous allons mettre ça gen-timent au point en famille. « C'est une réaction bien dans son person-nage, et je ne la prends pas au tragique, ajoute M. Cruse à propos du communiqué de M. Hallier, Il est un peu parano et mégalo, comme tous les patrons de presse.

Une semaine après les premières infor-

mations du Canard enchaîne, suivies

d'enquêtes du Monde et de Libération sur

«la tentation national-communiste» com-

mune à certains militants communistes et

de l'extréme droite (le Monde des 26 et 30 juin), la direction du PCF est sortie de sa réserve. L'Humanité du mercredi

30 juin publie, sous la signature d'Arnaud

Spire, une « mise au point » intitulée « A propos d'articles sur le PCF et l'extrême droite ». Elle est accompagnée de la publi-

cation intégrale de deux lettres adressées

en octobre 1992 et mai 1993 par Georges

Marchais à l'écrivain Didier Daeninckx,

en réponse à des courriers de ce dernier

alertant le secrétaire général du PCF sur

des «cohabitations» entre communistes et

Condamnant tout rapport avee

l'extrême droite, l'éditorialiste de l'Huma-

« Fondateur » et « éditorialiste » de l'Idiot international, selon

extrême droite.

#### «Il faut réconcilier Doriot et Thorez»

Au passage, Jean-Paul Cruse, par ailleurs membre de la rédaction de Libération, précise que son article publié en mai dans l'Idlot, et plaidant en faveur d'un « front natio-nal » pour « une politique autoritaire de redressement du pays », dans « une alliance des communistes et de la droite catholique, nationale, mili-taire et maurassienne du géneral de Gaulle » (le Monde du 26 juin), fut écrit « à la demande de l'Idiot international ». Tandis que Marc Cohen, qui l'a relu avant publication, conti-nue d'en défendre le bien-fondé en se définissant comme «un militant

communiste soucieux de regroupe-ments entre tenants traditionnels et historiques de la souveraineté nationale, dans le respect de la nation

demi-mots paisibles, MM. Cruse et Coben démentent M. Hallier avec d'autant plus d'assurance qu'ils ont le sentiment d'avoir simplement systématisé ce qui est à l'œuvre dans les colonnes de l'Idiot pratiquement depuis sa renaissance. Jean-Edern Hallier le sait fort bien, qui déclarait au Monde, en 1991, après que l'heb-domadaite lepéniste National Hebdo eut annoncé son railiement au Front pational: « Je rencontre Le Pen comme Leroy et Marchals le Pen comme Leray et Marchals (respectivement directeur de l'Humanité et secrétaire général du PCF) en tant que directeur de l'Idiot. Le Pen représente beaucoup de Français de la France profonde. Il faut réconcilier Doriot et Thorez « (le Monde du 29. juin 1991). La formule illustrait déjà une alliance cet brune, si l'on se souvient rouge et brune, si l'on se souvient que Maurice Thorez fut le secré-taire général d'un PCF dévoué à Staline et que Jacques Doriot, député communiste et maire de Saint-Denis, exclu du PCF en 1934, rallia le fascisme, fut une des figures de la collaboration et s'en alla combattre sous l'uniforme nazi dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme (LVF), avant de mourir en Allemagne en

De fait, M. Hallier concrétisa immédiatement ce projet politique en confiant, à la même époque, la rédaction en chef de la nouvelle formule de l'Idior à Marc Cohen, déjà «chef des informations» de ce journal, tandis que dans le même mouvement il faisait entrer au comité de rédaction Alain Sanders par ailleurs rédacteur au quotidien lepéniste Présent... Auparavant, début 1990, l'Idiot avait traversé une brève crise interne quand fut révélée l'appartenance de son impri-meur au Parti ouvrier européen, l'un des groupuscules classés à l'extrème droite internationale. Deux ans plus tard, le 8 février 1992, M. Hallier déclarait à France-Sair, qui l'interrogeait sur un rapprochement entre son journal et le parti de Jean-Marie Le Pen : «SV) avait une élection présidentielle aujourd'hui, je ne volerais pas car

j'aurais beaucoup de mal à

(Publicité)

Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, veuillez accorder un pen plus d'attention à la série économique et sociale. La réforme des tycées met en place des structures qui vont à l'encontre des principes affichés et de l'intérêt des élèves.

C'est un recul sur le plan pédagogique Les travaux dirigés de sciences économíques et sociales sont supprimés! Ils existaient depuls la création de la discipline pour permettre l'application de méthodes pédagogiques actives: exercices et travaux sur documents en petits groupes, exposés, utilisation de l'informatique (E.A.O., simulations, enquêtes). Lieux privitégiés de l'approfondissement des contenus et de l'apprentissage des savoir-laire, leux remise en cause porte atteinte à l'identité des S.E.S.

C'est une illusion sur le plan de la diversification La réforme n'oftre pas aux élèves trois bacs E.S. ouvrant sur des débouchés post-bac différents. Au contraire, elle supprime ce choix entre de véritables options : en première, il n'y a plus d'option SES ; en terminale, les enseigne-

ments de spécialité (sans programme et sans évaluation spécifique!) ne sont pas conçus pour diversifier les formations. Nons demandons: le rétablissement des travaux dirigés, une réelle diversification de la fillère ES par le jeu de trois options principales (Maths, Sciences politiques et Droit, Langues).

Association des Professeurs de sciences économiques et sociales : Gisèle JEAN, Le Couret, 86150 QUEAUX.

UNIVERSITAIRES, Premiers signatules: Ch. Bandelot (Nantes), J.-L. Beaufort (Nancy). IMIVERSITAIRES, Premiers signátaires: Ch. Bandelot (Nantes), J.-L. Bezufort (Nancy).

G. Beasaid (Paris D, J.-P. Berdot (Politiers), L. Bergeron (Hautes Eudes), J.-P. Bonnamy
Besançon), J. Brot (Nancy), J. Bur (Reims), A. Caille (Caen), B. Chavance (Paris Sud),
J.-C. Chevailler (Besançon), P. Chossonnery (Besançon), Y. Crozet (Lyon II), M. Delignon
(Nancy), N. Dessains (Strasbourg), R. Estahlet (Aix), J.-P. Faugère (Paris Sud), E. Fresguggenheim (Strasbourg), Jean Gallot (aucien recteur), A. Ganzer (Nancy), R. Gendarme
(Nancy), J.-J. Gougnet (Limoges), H. Guillemin (Reims), A. Insel (Paris 1), C. Jaeger
(Nancy), J.-J. Gougnet (Limoges), H. Guillemin (Reims), A. Larceneux (Besançon), M. Alegardez
(Aix), P. Lanasme (Poitiers), A. Lavallois (Strasbourg), B. Lime (Besançon), M. Mimiague
(Bordens), M. Moule (Reims), Ph. Norel (Poitiers), J.-N. Orv (Nancy), M. Parodi (Aix),
M. Pinet (Lifle), J.-J. Peith (Reims), J.-P. Pinou (Paris 1), A. Rallet (Dauphine), C. Selimonovski (Strasbourg), M. Severs (Reims), P. Signolies (Tours), E. Triby (Strasbourg).

nité écrit notamment : « Quelque complai-sance que ce soit, et de qui que ce soit, dès lors qu'elle est vérifiée, ne peut qu'elre condamnée. Toute tentative de sauter par-dessus le fossé qui sépare le PCF de la nébuleuse appelée en son temps « Nouvelle

Droite » ne pourrait que mettre les commu-

nistes qui s'y preteralent en contradiction

avec eux-mêmes. (...) Les responsables du

PCF, c'est notoire, n'ont jamais manque, un eotrefilet paru le 24 juin, s'était et ne manquent jamais une occasion de contentée de dénoncer « une opération condamner les thèmes de haine raciale et puliticienne » et n'estimait pas nécessaire sociale, véhiculés par l'exarême droite. d'y revenir, écrivant : « Il existe suffisamment de faits qui prouvent que ni le PCF, ni sa direction, ni l'Humanité n'ont jamais Cette mise au point et la publication tardive par le quotidien commuoiste des deux lettres adressées par M. Marchais à fait preuve de complaisance à l'égard de l'exirême droite pour que nous en restions Didier Daeninckx, encourageant ce dernier à poursuivre son enquête et à en reodre publiques les conclusions, illustrent le De sno côté, le fondateur de l'Idiot malaise, et sans doute les divisions, de la international. Jean-Edern Hallier, a anoonce, mardi 29 juin, dans un commudirection du PCF dans cette affaire. Les

nique à l'AFP qu'il avait décide de se séparer de deux de ses collaborateurs membres du PCF, Marc Cohen, redacteur en chef depuis juin 1991, et Jean-Paul Cruse, par ailleurs membre de la rédaction de Liberation, « à la suite d'attaques selon lesquelles notre journal servirait de passerelle entre l'extreme droite et certaines tendances du PCF v. .. Je reconnais que ces critiques sont partiellement fondées, ajoute M. Hallier. En effet, à cause de ma cécité, je n'ai pu contrôler le contenu rédactionnel des derniers numéros. (...) J'ai réuni le comité de rédaction de notre journal et j'ai exigé la démission de Marc Cohen, rédacteur en chef. En même temps, j'ai interdit toute collaboration avec Jean-Paul Cruse dans l'avenir, Quant à Edward Limonov, j'attends son retour de Russie pour décider avec lui s'il doit ou non rester

Les «sanctions» annoncées par M. Hallier sont prises avec philosophie par les interesses. M. Cohen ayant affirmé au Monde qu'il n'avait aucunement l'intention de démissionner de ses responsabilités à l'Idiot, pas plus qu'il ne semble craindre d'être blâmé par le PCF.

Récusant l'accusation de « nationalconmunisme », mais continuant de revendiquer une alliance entre communistes et nationalistes, MM. Cohen et Cruse affirment qu'il s'agit bien là de l'orientation éditoriale du mensuel animé par M. Hallier. Le contenu de l'Idiot international depuis sa reparution en 1989 comme les positions prises par son fondateur illustrent en effet ces convergences recherchées entre communistes violemment antisocialistes et milieux d'extrême

## «L'Idiot », laboratoire rouge-brun

m'empêcher de voter pour lui. J'au-rais envie de voter pour le plus brit-lant et le plus drôle, et c'est incon-testablement lui, hélas! Vous savez, je connais tous les hommes politi-ques français, de Marchais à Chevè-nement, et j'ai diné, cet été, avec Le Pen, mon voisin à la Trinité-sur-Mer. A 3 heures du main, il s'est mis à chanter l'Internationale sous la lune. Parfois le reprette au'il ne la lune. Parfois, je regrette qu'il ne soit pas dans les rangs commu-Cette quête d'alliances aussi inattendues que nouvelles finit d'ail-

leurs par embarrasser l'écrivain Patrick Besson, qui, un temps adhé-reot du PCF et coquelnche littéraire de la direction de l'Humanité, décida de quitter ce parti à l'audécida de quitter ce parti à l'automne 1991 en invoquant « un certain nombre de complaisances » de Jean-Edern Hallier avec l'extrême droite. Dans le même mouvement, il mit fin à sa fréquentation assidue des colonnes de l'idiot, qui allait de pair àvec une collaboration régulière à l'Humanité et au Figaro litté-l'rairé Qué M. Besson ait pénaisé le PCF pour les dérives de M. Hallier se comprend puisoue. à l'époque, ce se comprend puisque, à l'époque, ce dernier était l'enfant chéri d'une partie de l'appareil communiste plus particulièrement chargée, autour de Roland Leroy, de la presse et des éditions. C'est ainsi qu'il fut choisi pour être l'interlocu-teur privilégie de Fidel Castro, publiant à l'automne 1990 ses entretiens avec le «caudillo» cubain aux Editions Messidor, liées au PCF, tandis qu'était annancée son entrée dans cette maison comme conseiller littéraire.

#### Alain de Benoist plagié

Quelques mois plus tard, à l'oc-casion du déclenchement de la guerre du Golfe, M. Hallier écrivait dans son journal que « le sionisme aura été, devant le vibunal de l'Histoire, une faute aussi grave que le nazisme ou le stalinisme - et, en un sens, bien plus répugnante intellec-tuellement ». Un autre de ses éditonaux, de la même veine, lui vaudra en juillet 1991 une coodamnation pour provocation à la haine riciale, le tribunal ayant relevé, dans quel-ques locutions outrancières appliquées, sous sa plume. «aux soideurs et aux fripiers», des «qualificatifs outrageants ou abjects s'appliquant à désigner [les juiss] comme la lie de l'humanité v (le Monde du 3 juil-let 1991), «Soutenir Fidiot, c'est combatte le système. (...) c'est se réjour de lire les éditoriaux endia-bles de Jean-Edern », pouvait-on lire en décembre 1990 dans l'organe de leune Action nationaliste, un grou-puscule d'extrème droite gravitant autour du Front national et de ses sous-courants.

Duraot l'été 1990, Révolution eurapéenne, organe du mouvement Troisième Voie, demandait à ses lecteurs de « soutenir les efforts d'immortalité du jnurnal de Jean-Edern Hallier», sous la plume de Christian de La Mazière, ancien volontaire français de la SS. A l'été 1991, Jean-Gilles Malliarakis, l'animateur de cette tendance antilibérale de l'extrême droite, dont l'in-fluence est notable dans les colonnes du mensuel le Choc du mois, expliquait le sens de la manœuvre : « Dans la France de cet hiver 90-91, une conjonction non conformiste commençait à s'opèrer grace à l'alchimie de l'opposition commune à la guerre du Goife. L'explosive personnalité d'un Jacques Vergès était en train de devenir pour les Français qui souhaitent le décloisonnement une surie de porteparole, et Jean-Edern Haltier une manière de porte-plume. » Il regrettait cependant que sut ralentie la convergence « vers l'opinion natio-nale et populaire qui se reconnaît en Jean-Marie Le Pen» de « cette espérance non conformiste».

A l'abri de la réputation d'écri-vain maudit qu'il s'est plu à construire, Jean-Edern Hallier fut done hien l'alibi priocipal et l'ac-teur premier de ce théatre d'ombres où se croisent, depuis plusieurs années, apprentis sorciers commu-nistes et théoriciens néo-fascistes d'une «troisième voie» entre communisme et capitalisme. Toute la collection de l'Idiot international en témoigne. Ainsi Alain de Benoist, principal idéologue de la nouvelle droite et signataire de quelques arti-cles auti-américains dans l'Idiot, eut-il le plaisir d'être plagié mot à mot - « du recopiage à la virgule près », commenta-t-il - par M. Hal-lier dans l'éditorial de novembre 1991 de son mensuel, « Il m'avait dit beaucoup de bien du dernier numéro d'Eléments [la revue du GRECE] », ajouta M. de Benoist au Choc du mois qui, en décembre 1991, révéla l'imposture.

#### «La lacheté juive de l'Elysée»

De même a-t-on pu voir des colconfier volontiers au mensuel lepéniste. Auteur de chansons et frère du chanteur Renaud, Thierry Séchan expliquait ainsi au Choc de février dernier: « Je suis anti-cons. Que parmi eux, il y ait des juifs, je n'y peux rien. (...) J'ai une aversion et un mépris absolus pour la social-démocratie. J'ai une cersaine estime pour les communistes, pour les monarchistes, pour les gens de droite les plus dignes et les plus nobles, pas pour les poujadistes, pas pour les épiciers. (...) Je suis du côté de Che Guevara. (...) Et je suis du côté de Brasillach, fusillé par les gaullistes.» Brasillach qui écrivait, le 25 septembre 1942, dans Je suis pariaut : «Il faut se débarrasser des juiß en bloc et ne pas garder les pellts, » Le même Thierry Séchan s'en était pris, dans l'Idiot de jan-vier 1991, à «l'américanophile André Bercoff (...), plunittif

fraichement débarque de sa banlieue de Minsk ou de Vladivostak ». Pareillement, Christian Laborde,

pigiste occasionnel à l'hebdomadaire communiste Revolution, s'est attaché à faire l'éloge de M. Hallier dans le Cho: de ce mois. Auteur en 1987 d'un roman un temps interdit pour pornographie, l'Os de Diony-sos, M. Laborde s'en était pris dans l'Idiot de mai 1992 au PDG de Renault en ces termes : "Lévy, je te hais! Evite mes coulairs, Lévy, ou je te défenestre. " En juin 1992, dans le même journal, il écrivait que « l'écrivain qui injurie se met en fornte ». invoquant l'auteur de Voyage au baut de la nuit mais aussi de Bagatelles pour un massacre (1937), où l'injure, on le sait, fut antisémite: « L'injure: du jogging verbal, Voyez Céline traitant Racine d'« emberlificaté tremblant exhibitionniste » ! Quelle trouvaille, quelle sainté, Céline paré pour le roman!

C'est ainsi, 'au nom' de l'injure, que l'on a pu voir dénoncer, en « une » de l'idio; de novembre 1989, « la làcheté juire de l'Elysée ». On a peine à croire que M. Hallier, à l'époque directeur de la publication » de la publi tion, n'ait pas lu son propre journal. De même qu'on n'ose imaginer qu'il n'ait pas lu les articles de son collaborateur Edouard Limonov. ecrivain franco-russe et partisan déclare du « national-communisme», dont la signature manque rarement aux colonnes de l'Idiot. En mai 1991, M. Limonov y en scène, il placait les mots suivants dans sa propre bouche : « Les biolo gistes te le diraiem. On est tous nes inegaux. (...) Dans les trois pays que je connais. ('URSS. les USA, la France, le régime est le même : c'est la dictature des médiocres ou les êtres supérieurs sont impitoyable-ment foules aux pieds. Et, dans le numéro de juillet 1992, le même expliquait aux lecteurs de l'Idioi son militantisme moscovine: «Un phénonièhe intéressant est en train de se produire en Russie: l'alliance naturelle de l'extréme gauche et de

l'extrènie draite, l'alliance des «rouges» avec les «bruns» contre le système anti-liumain de production, contre le système capitaliste. C'est précisément cette alliance qu'ont prèchée certains intellectuels en

France pendant un quart de siècle. « Emre ces deux articles, M. Limonov fut accueilli dans les colonnes de Révolution, le 17 janvier 1992. pour un reportage « avec des comsente sans aucune réserve critique par l'hebdomadaire communiste comme les « visions d'un Russe dans un cain d'Europe ravagée par la guerre». Et sans que le rédacteur en chef Jean-Paul Jouary, membre du comité central du PCF, y trouve à redire. Contre toute évidence. M. Jouary affirme aujourd'hui avoir, à l'époque. « pris explicue-nient ses distances » avec ce reportage d'un hamme qui est aujour-d'hui président du Front national bolchevique en Russie. Et il s'empresse de dénoncer une « azinpagne e contre son parti, dont MM. Cruse et Cohen, les collaborateurs communistes de M. Hallier. ajoutent qu'elle serait d'inspiration socialiste. Pourtant, si «campagne» il y a, elle se mène essentiellement au siège du PCF, où M. Marchais et son entourage semblent tardive-ment effrayes par ces cousinages douteux qu'encouragérent certains membres de leur appareil.

Quant à M. Hallier, depuis les dernières élections législatives et dans un ultime revirement, il est en quête de respectabilité auprès d'aca-démiciens et de ministres du gou-vernement Balladur. Après avoir rendu public son vote en faveur du RPR, il s'est finalement aperçu, si l'on en croit l'Idiot d'ayril, qu'il était « un hamme de droite, un vieux sous-marin rouillé du socialisme feodal». «Tel est mon testa-ment politique, je n'ai jamais écrit que des foutaises», ajoutait-il dans un éclair de lucidité.

> **OLIVIER BIFFAUD** et EDWY PLENEL

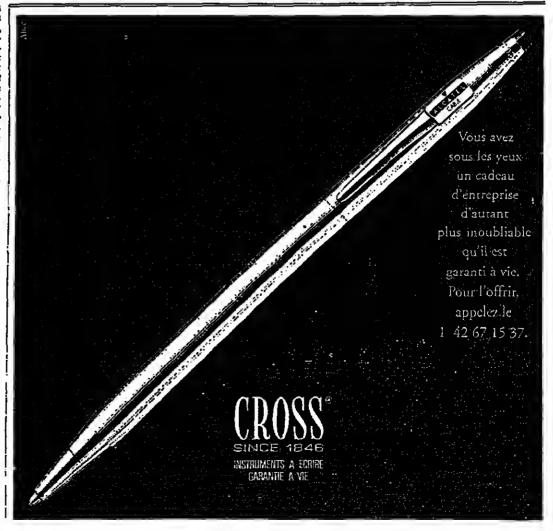

### **POLITIQUE**

Pour surmonter l'obstruction des parlementaires de l'opposition sur le projet de loi de privatisations

## M. Balladur pourrait engager la responsabilité de son gouvernement

Edouard Balladur devait obtenir du conseil des ministres, mercredi 30 juin, l'autorisation d'engager la responsabilité de son gouvernement, ou titre de l'article 49-3, sur le projet de loi de privatication afin da surmonter l'obstruction des perlamentaires du PS et du PC. Dans ce cas, l'opposition disposerait d'un délai de vingt-quatre heures pour déposer une motion de censure, faute de quoi le texte sera considéré comme adopté de facto.

Martin Malvy, président du groupe PS de l'As-semblée nationale, nous a indiqué, marcredi, que les socialistes « avaient décidé de déposer une motion de censure dans l'hypothèse où le gouvernement recourrait à l'article 49-3 de la Constitution ». M. Malvy a précisé qua l'objet de cette motion de censure « serait plus large que le seul thème das privatisations ». « Ce sera l'occasion, a-t-il déclaré. de faire la bilan des cent jours du gouvernement de M. Balladur. » Le premier ministre pourrait recourir è cette procédure dès mercredi en fin d'après-midi. elors que la eession ordinaire de printemps doit s'echever ce même jour à minuit, dans des conditions bouleversées par la vigoureuse bataille de pro-cédure déclenchée par les socialistes et les commu-nistes tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Au palais Bourbon, les députés de l'opposition sont parvenus, mardi, à ralentir l'examen du projet de loi sur le convention Etat-Banque de France, reportant dans le soirée le début de la discussion sur le projet de loi de privatisation à propos duqual ils ont déposé

Au palais du Luxembourg, les sénateurs socialistes et communistes ont également fait appel aux techniques de l'obstruction pour freiner l'examen du projet de loi sur les contrôles d'identité, qui a finale-

mardi, en début de soirée, le débat sur la proposition de loi de Bruno Bourg-Broc, député RPR de la Marne, réformant la loi Falloux sur les établissements d'enseignement privé sous contrat. Retardé en reison du dépôt de près de 3 500 amendements par la PS et le PC, la discussion sur ce texte n'a pria fin que mercredi, en début de matinée, eprès un nuit entière de travaux

Du coup, cet a embouteillage » du calendrier rend étéatoire le début de l'examen eu Sénat avant la fin de le présente session ordinaire du projet de loi constitutionnelle réformant le Coneeil supérieur de le magistrature (CSM) et la Haute Cour de justice, qua les députés et sénateurs avaiant déjà adopté en première lecture dans des versions divergentes. Le commission des lois du Sénat e confirmé, mardi, la persistance da désaccords entre les deux termes identiques avant d'être sournis au Parlement réuni en Congrès, à Versailles. Dans l'hypothèse inverse, la révision de la loi fondamentale sur ces deux points avortera.

Compte tenu des textes qui restent en discussion, Edouard Balladur a confirmé, mardi, devant le groupe RPR de l'Assemblée nationale, que le Parlement se réunirait pour une session extraordinaire, ment se reunirait pour une session extraordinare, qui ne devrait pas dépasser le 13 juillet, a précisé le premier ministre dont les propos étaient rapportés par Bernard Pons, président du groupe. Le premier ministre a également précisé, toujours eelon M. Pons, que l'ensemble des textes « auxquels le gouvernement est attaché » seront « vraisemblablement a examinés, dans la mesure où le président de la République voudra bien les inscrire à l'ordre du

FRÉDÉRIC BOBIN

s courants du PS 🖪

refente des stat

### Alain Bocquet (PC) dénonce « l'autocratie balladurienne »

La gauche a gagné son pari. Plus le temps passe et plus les députés socialistes et communistes qui se relaient à la tribune de l'Assemblée nationale retrouvent une seconde icanesse, Mardi 29 juin, pour le cinquième jour consécutif, les deux groupes ont utilisé tous les procédés réglementaires ponr retarder autant que faire se peut l'examen du projet de loi de privatisation. S'il se confirme que le gouvernement entend recourir à l'article 49-3 de la Constitution pour accélérer l'adoption du texte, l'opposition pourrait faire valoir que, sur un sujet tel que la privatisation de vingt et une grandes entreprises publiques, le législateur n'a pu mener sou travail à son terme.

En défendant, peudant près de trois heures, l'exception d'irrecevabilité, selon laquelle le projet serait anticonstitutionnel, le président du groupe communiste, Alain Bocquet, qui a par ailleurs écrit au président de la République (lire l'encodré ci-dessous), a déjà esquissé ce thème. « NI nous, ni notre entreprise, mi la France ne sont à vendre. De quel droit le gouvernement et la droite s'apprêtentils o nous livrer à des capitalistes étrangers, sons même nous avoir consultés? Ainsi s'exprimais l'un des deux cent cinquante représentants des vinet et un groupes publics que nous avons, nous, groupe communiste, pris démocratiquement soin de réunir jeudi dernier et d'écouter à la veille de ce débat », a affirmé le député du Nord, en dénonçant « l'outocratie ballodu-

L'exception d'irrecevabilité a finalement été repoussée par 493 voix contre 88, non sans quelques nouveaux rappels au règle-

subitement montée, lorsque, dans nn propos délibérément provocateur et quelque peu éloigné du snjet, Charles de Courson (UDF, Marne) a mis en cause l'attitude de l'ancien secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, en 1939. Au grand dam du président de séance, Eric Raoult (RPR), cet Incident, qui a soulevé les protestations des députés communistes, a eu pour effet de retarder encore davantage le débat de fond. La deuxlème motion de procédure prévue par l'opposition contre le projet de privatisation, une question préalable de Didier Migaud (PS, Isère), a dû être renvoyée à la séance de mercredi matin.

En pleine nuit, la tension est

L'UDF souhaite limiter à 20 % l'entrée des capitaux non communautaires dans les privatisables

Charles Millon, président du groupe UDF de l'Assemblée nationale, a souhaité, mardi 29 juin, que figure dans le projet de loi de privatisation une limitation à 20 % de l'entrée des capitaux non commnuantaires dans les entreprises privatisables. Le groupe a préparé un emendement en ce sens. M. Millon a précisé, au cours d'une conférence de presse, que la question avait été soulevée lors du déjeuner de la majorité, mardi midi, et que « le premier ministre Edouard Balladur ovait fait sovoir qu'il étudioit lo possibilité d'un amendement gouvernemental dans l'hypothèse où serait utilisé l'article 49-3 s, qui permet une adoption

### Loi Falloux : la majorité sénatoriale précipite la discussion

Les sénateurs de droite et de gauche anront ferraillé toute la nuit sans venir à bout de l'examen des amendements déposés sur la proposition de réforme de la «loi Falloux» votée par les députés. Suspendue à 8 heures mercredi 30 juin, après dix heures de débat non-stop, la discussion devrait reprendre en fin d'après-midi. Elle avait pourtant déhuté calmement devant un bémicycle étonnamment rempli - une soixantaine de sénateurs étaient présents. Après le débat-marathon de l'Assemblée nationale, on s'attendait à une bataille de flibuste parlementaire des sénateurs du PS et du PC; au début de la séance, ils avaient en effet déposé 3096 amendements... Une avalanche qui a poussé la mejorité à sortir tout l'arsenal de la procedure senatoriale, prenant parfnis François Bayrou, ministro-de l'éducation "nationale; au

Réitérant son discours au Palais Bourbou et devant le congrès de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignelibre (UNAPEL), le mi de l'éducation nationale, avait justifié cette réforme en expliquant que « lo paix scolaire est à portée

> « Devoir d'honneur » ou «loi du marché»

« Le meilleur de l'enseignement privé, c'est la liberté, et celle-ci doit servir à l'enseignement public. Le meilleur de l'enseignement public, c'est la laïcité et celle-ci ne doit pas servir qu'à l'enseignement public». continué M. Bayrou, interrompu à plusienrs reprises par les excle-matinns de l'opposition, notam-ment celles de Jean-Lue Mélen-chon (PS, Essonne), très en verve. « C'est le dernier acte d'un long et

rude affrontement qui dure depuis cent cinquante ans, a conclu le ministre en se tournant vers les banes socialistes. Il y auro toujours des esprits sectoires et réaction-naires, mois ils finiront par se retrouver seuls!»

Principal orateur de la majorité sénatoriale, Marcel Lucotte (RI, Saône-et-Loire), rappelant que les sénateurs avaient à maintes reprises tenté de faire aboutir par le passé nne telle proposition, a déclaré : « Le peuple fronçais, en accordant à lo majorité nouvelle une confiance massive, a du même coup accepté son progromme : nous avons le devoir d'honneur de l'appliquer. » Il n'a pourtant pas été complètement écouté, puisque Jean-Marie Girault (RI, Calvados) a tenu à faire enteudre, une fois encore, sa différence en deman-dant à la majorité d'« oller plus, loin » : « Je regrette que le texte ouvre une faculté de financement des collectivités locales et non pas une obligation. On a l'air de s'ex-cuser. La proposition de loi est insuffisante et va permettre à certains départements de refuser d'allouer une aide à l'école libre. » Le sénateur du Calvedos, s'étonnant que le gouvernement veuille faire voter ce texte à la va-vite a Pourquoi ne pas reprendre ce texte en septembre? La majorité sera toujours la même», - a indi-qué qu'il ne voterait pas le projet

A son tour, Jean-Louis Carrère (PS, Landes) a expliqué tout le mal qu'il pensait, en ancien instituteur qu'il fut, du texte proposé.

« On veut soumettre l'éducation notionale à lo loi du marché, comme si, à côté de lo police nationale, on payait des milices privées, ou des mercenaires à côté de l'ar-mée nationale », soulignait-il sous les huées de la droite. Il

concluait : « Je le demonde : ces établissements respecteront-ils lo carte scolaire, devront-ils se plier à toutes les obligations concernont l'accueil des enfants quelle que soit leur confession?» Plus tard, Jean-Lne Mélancbon interpellera la majorité: a Comment se foit-il qu'à chaque étape chaque ministre de l'éducation, plein de bonne volonté, nous annonce la fin de lo guerre scoloire ou prix d'un nouveau compromis, avant que de nouvelles exigences se fassent jour? Ceux ovec qui nous avlons e paciés en demandent d'avantage aujourd'hui... »

> «L'esprit de revanche».

Après ce premier tour de piste, la température est moutée d'un seul coup, quand Tosselin de Rohan (RPR, Morbihan) a demende la cloture de la discussion générale pour contrer l'obstruction de l'opposition. Le prési-dent du groupe RPR a jugé de nombreux amendements « Insultants ou facétieux ». Les socialistes avaient dil s'amuser à concocter certains d'entre eux, demandant par exemple que les établissements privés gérés par une association entretenant des liens avec telle Eglise ou telle instance religieuse (juive, orthodoxe, sumite, protestante...) participent « à toute campagne développant des actions de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles .

Dans le tumnite général, les sénateurs ont voté la clôture alors que quatre orateurs du PS et un du PC devaient encore prendre la parole. Claude Estier s'indignait dans les couloirs d'une procédure « sons précédent » lors d'une discussion générale : « Il y o là précipitation et mépris total des droits de l'opposition. I Une appréciation que M. Bayrou n'était pas loin de parteger, tout étonné de la démarche des sénateurs.

La suite du débat allait être à l'avensent. Après le défense par l'opposition des trois motions de procédure : exception d'irrecevabi-lité, question préalable et renvoi en commission, les sénateurs du PS et du PC se sont vu privés à meintes reprises de le possibilité de défendre lenrs pnsitions. Le gouvernement e en effet utilisé toutes les dispositions que le règle-ment lui permettait ponr empêcher l'étude des amendements: exception d'irrecevabilité, vntes bloqués, demande de prio-rité et réserves diverses... Le ministre a ainsi fait «tomber» 2 870 amendements déposés par l'opposition.

Les sénateurs de ganehe Les sénatents de ganehe n'evaient plus alors pour riposter que les recours fréquents aux rappels au règlement. « C'est un véritable coup de force. Ce texte montre que derrière les mots se cache l'esprit de revanche de ceux qui n'ont jamais accepté l'école de la République », s'est exclamé Robert Pagès (PC. Seine-Maritime) Pagès (PC, Seine-Maritime), dénonçant une procédure menée «tambour battant». Le nez sur la montre, le gouvernement est resté sourd aux récriminations. Rien ne dit en effet qu'il parviendra à faire voter le texte avant mercredi minuit, heure de clôture de la ses-

> SYLVIA ZAPPI Lire les articles de Jean-Michel Dumay et de Gérard Courtois

#### Banque de France: les députés précisent le rôle de l'Etat

L'Assemblée nationale a adopté, mardi 29 juin, en première lec-ture, par 485 voix contre 86, nn projet de loi approuvant une convention entre l'Etat et la Banque de France, qui sera appliquée au moment de l'entrée en vigueur de la réforme du statut de la banque centrale toujours en discussion an Parlement. Le RPR et l'UDF ont voté en faveur du texte tandis que le PS et le PC l'ont rejeté après avoir mené une bataille de procédure.

La convention avait été signée le 10 juin entre le ministre de l'économie, Edmond Alphandéry, et le gouverneur de la Banque de France, Jacques de Larosière. Ce texte vise à clarifier les relations financières entre la Banque de financières entre la Banque de France, appeléo à devenir auto-nome, et l'Etat. Car la Banque continuera à gérer les avoirs de change de la France. La conven-tion s'appliquéra dès il entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Banque, et « au l' janvier 1994 au plus tard » précise le pro-jet de loi.

Puisque, dans les nouveaux statuts, la Bauque de France ne pourra faire d'avances au Tresor public - le traité de Maastricht l'interdit d'ailleurs – le conventinn précise les modalités d'apurement de ce compte, qui figure à l'actif du bilan de la Banque de France. 12 milliards de francs scront versés immédiatement à l'institut d'émission sur un nouveau compte créé à son passif, et intitulé « réserve de révaluation des réserves en devises de l'Etat ». Quant aux 24 milliards de francs restants (le solde est estimé à remhoursables sur dix ans, à un taux annuel de 5 %. La cherge d'intérêt annuel sera donc de 1,2 milliard de francs.

Le compte nouvellement créé servira également à recueillir les plus-values ou moins values enre-gistrées par le fonds de stabilisation des changes, par lequel transi-tent les interventions de la hanque centrale sur le marché des changes Jusqu'à présent, ces plus ou moins values, qui peuvent être importantes en cas de crise sur le marché des changes, étaient imputées directemement sur le hndget de l'Etat. En tout état de cause, l'Etat, qui demeure maître des accords de change, reste le res-ponsable ultime de risque de

FRANÇOISE LAZARE

 Le Sénat a adopté une résolution n'opposant à nue proposition de directive communautaire sur les OPCVM. - Le Sénat a adopté à l'unanimité, mardi 29 juin, an nom du respect de la langue française, une résolution demandant au gouvernement de es opposer » à une proposition de directive du conseil des Communantés européennes relative à certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Cette propo-sition de directive fait obligation aux OPCVM de diffuser leurs documents d'information « dans une langue qui est facilement com-préhensible » par les investisseurs. La résolution du Sénat, dont l'initiative revient à Yves Guéna (RPR, Dordogne), estime que ce texte communautaire a porte atteinte ponctuellement au droit de lo Fronce d'imposer l'usage du français sur son territoire ». Il s'agit de la deuxième résolution sur un acte communautaire votée par les sénateurs dans le cadre du nouvel article 88-4 de la Constitution.

ment et suspensions de séance.

#### Le président du groupe communiste saisit le chef de l'Etat

Dans una lattra an data du 29 juin, Alain Bocquet, président du groupe communiste de l'Assemblée nationele, a demendé au président de le République le renvoi, à la prochaine nession d'automna du Parlement, du débat sur le projet de foi de privntisetion. Il souhaite que le chef de l'Etet refuse l'inscription de ce texte à l'ordre du jour d'une session extraordinaire, invocuent, à ce propos, l'artiele 30 de la Constitution, selon lequel «les seseions extraordinaires sont ouvertes et closen par décret du président de la Républi-

∉li s'agit d'un texte d'une extrême importance qui conditionne l'avenir du pays et son indépendance, écrit notamment M. Bocquet. Il ne saurait dnnc, sana méconnaître in démocratie, être discuté dans la précipitation. Un débat bâcié à l'Assemblée nationale est d'autant moins acceptable que la venta enno limita à des sociétés étrangères du patrimoine national que prévoit le projet mettrait directement en cause le souvereineré de la France at la gerentie d'une défense indépendante.»

La réforme du Conseil supérieur de la magistrature et de la Haute Cour

### Le désaccord persiste entre les deux Chambres du Parlement sur la révision de la Constitution

deuxième lecture, mercredi 30 juin, le projet de révision de la Constitution, si du moins il arrive eu terme de la discussion de la proposition réformant la « loi Falloux ». Meis les travaux de sa commissinn des lois, mardi 29 juin, nnt montré qn'un accord entre les deux Chambres du Parlement était encore lointain, puisqu'elle a souhaité que le Sénat revienne, pour l'essentiel, au texte qu'il avait voié en première lecture et que les députés de le mejorité avaient profundément

Ainsi Hubert Haenel (RPR, Haut-Rhin), rapporteur du titre concernant le Conseil supérieur de la magistrature, continue de proposer que celui-ci comprenne deux formations, dout l'une serait com-pétente pour les magistrats du parquet, alors que l'Assemblée nationale s'est largement montrée en désaccord avec cette formule. De même, il souhaite une composition paritaire du Conseil, entre magistrats et nnn-magistrats, alors que, sur la proposition d'André Fanton (RPR, Calvados), rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, celle-ci avnit décidé qu'il

membres. Soulevant nn problème qui ne l'avait pas encore été, M. Haenel, constatant que la pré-sence du président de la République au CSM risque d'être plus symbolique que réelle, propose qu'il puisse, comme le président de l'Assemblée natinnale et celui du Sénnt, nommer une personnalité qualifiée.

#### Pas de Congrès en juillet

Le désacord entre les deux Chambres persiste eussi sur la réforme de la Haute Cour de justice. Le rapporteur sénatorial de cette partie du projet, Charles Joli-bois (RI, Maine-et-Loire), refuse toujours que le président de la Cour de justice, qui jugerait les membres du gouvernement et les anciens ministres, soit de droit le premier président de la Cour de cassatinn; il tient à ce que cette fonction soit exercée par un des deux autres magistrats de la Cour de cassation qui y siègeront en compagnic de douze parlementaires. De plus, il refuse le mécanisme de saisine de cette Cour de

curenrs de la République, mécanisme proposé par M. Fanton, et enntinue à souheiter que les plaintes des personnes physiques puissent être directes mais sonmises à une commission de magistrats chargée de les trier. Surtout le rapporteur du Sénat veut conserver au Parlement, même dans des cas limités, la possibilité de saisir luimême la Cour de justice, possibilité totalement rejetée par l'Assem-blée nationale.

Il n'y a donc guère eu de rapprochement entre les deux Chambres sur les points de divergence. Une rennion du Congrès avant le 14 juillet, comme le souhaitait le premier ministre, ne semble done plus prévisible. M. Balladur l'a reconnu, mardi, devant le groupe RPR dn Palais-Bourbon. Selon Bernard Pons, president de ce groupe, le chef du gouvernement aurait même fait état de divergences sur le Conseil supérieur de la magistrature avec le président de la République, qui, en matière de révision constitutionnelle, dispose d'un droit de véto.



## in gouvernement

disues event d'être soumis au Pariemerivel en Congrès, à Versailles. Dans l'hypothes inverse, la révision de la loi fondamentale sur ch we points everthers.

Change take der textes qui restent en sister sien. Edouard Balladur a confirmé, mardi, devent gringe RPR de l'Assemblée nationale, que le Para ment se réuniteit pour une session extraorcineir and our decrease pas dispasser le 13 juillet, a précisé poisseur ministre dont les propos étaient rappone per Bernerd Pone, président du groupe. Le prenie Pens, que l'ensemble des textes « auxqueis » sement auf attaché » seront « vraisemble » eta examinão, dens la mesure ou le precidente a Migutalque voedra bien les inscrire à l'ordre

FRÉDÉRIC BOEL

Banque de France:

times ereceptant.

so such our test

Plus tard. Inne-

wittendieff in

weeker is fait-il

service minister

. माप 🛶 चन वंद देव देव

a private of the state of

sometime with the second

er sought far er sought far Markets

CHARLES OF THE PARTY

THE PERSON AS

the street in the state of

THE STATES

### les députés précisent le rôle de l'Etat L'Assemblée nationale a caremore of the place of

marde 29 juin, en premier ; ture, par 485 voix contra e . projet de los approuvers de conventico entre l'Etat et a fe que de France, gai seta er: ia au moment de l'erares et ...... de la réforme du statut .. . .: que centrale toujour, en 100. wiete apres avon mer. A betaille de procédure

La convention avail de la le 10 juin entire le met le l'économie, Edmand Alerteir et le gouverneur de la Birreir France, Juquet de Later et Lette vise à cui l'et let foi 2 financières entir la Sontata France, appoint a love of a mome, et l'atte Cur le Fuit continuers à gete mange de la France i a service de la france i a ting L'appliquera : ..... TH VIEWOU des WOLDER de a Bangur if ban beit 2008 ma file tara (2006) 1 offi

gourra taire A avancet Control of all rate in griding for montalities of 12 militat fr de teamer er wer sinderatatement 2 d'emissient mit an theure. erer 2 fent par. 1 d'interêt anti-

tam des changes. centrale and le mat hadget de l'E'al im ameirde de after :

to the heast a adopts will Tietelle Lowistria OPC VM - 15 51 Fenancials maisi

POLITIQUE

La préparation des « états généraux »

### Les courants du PS s'interrogent sur la refonte des statuts du parti

Les Etats généraux des socialistes, organisés à Lyon à la fin de cette semaine, devraient être l'occasion de manifester l'unité retrouvée du parti trois mois eprès le remplecement de Laurent Fablus par une direction nationale que préside Michel Rocard. La réforme des statuts demeure, cependent, en débet entre les principaux courents, qui perçoivent la nécessité d'évoluer, meis tiennent à conserver leurs moyens d'action.

Michel Rocard a été recu. mardi, par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Cette visite, envisagée depuis plusieurs semaines, marque une étape dans la normalisation des relations entre la direction du PS et les partisans de l'ancien premier secrétaire, Laurent Fabius, qui forment le courant le plus important parmi les députés socialistes (vingt-quatre sur quarante-neuf) et qui exercent, en la personne de Martin Malvy, la présidence du groupe. Elle a été rendue possible par un accord sur les règles qui seront appliquées dans les rapports entre le parti et le groupe, les statuts du PS prévoyant que « les membres du groupe socia-liste ou Parlement acceptent le reglement du parti et se conforment à sa tactique » et qu' « en toutes circonstances, ils doivent respecter lo règle de l'unité de vote de leur groupe ».

La direction du parti et le groupe de l'Assemblée nationale se sont entendus, aussi, sur le mootaot et la répartition des cotisations que verseot les parlementaires. Le problème posé par le reclassement d'une partie du personnel du groupe, à le suite de la perte de plus des quatre cioquiemes des sièges détenus antérieurement par le PS, a fait l'objet d'une concertation. Le terraio était donc déblayé pour que M. Rocard ne soit plus considéré comme personno non groin au Palais-Bourbon. La préparation des Etats généraux des socialistes, qui se réunissent à Lyon à la fin de la semaine, étant marquée par un rapprochement des points de vue entre la direction et les fabiusieos, plus rien ne s'opposait à la venue du président de la direction nationale,

#### «L'excès d'autocritique »

Le matin même, toutefois, l'hebdomadaire Globe publiait un entretien avec M. Malvy, dans lequel le président du groupe déclare que « les étnts généroux se déroulent dons des conditions qui ne sont pos sotisfaisonnes ». Ils représentent, précise-t-il, « un moment nécessoire», et «l'idée d'une remise en cause. d'une interrogation, ya dnns le bon sens », mais « on ne peut pas imn-giner d'ouvrir des perpectives nou-velles en quelques semnines ». « C'est le bilon qui ouro mobilisé le plus d'efforts, observe le député du Lot. Il est utile à condition que l'on faite de tomb à condition que l'on évite de tomber duns l'excès d'untocritique, » L' « excès » auquel il est fait allusion est l'entretien accordé par M. Rocard à Libération, l'ancien M. Rocard à Libération, l'ancien premier ministre y ayant reconnu le retard avec lequel il avait pris la mesure du problème du chomage (le Monde du 16 juin). Cette bumilité lui avait déjà valu les reproches de Ségolène Royal, qui l'avait iovité à cesser de « Inrmoyer » (le Monde du 22 jnin), et elle est diversement appréciée dans les rangs sociaappréciée dans les rangs socia-

Alors que le bureau éxécutif devait entérioer, mercredi, un accord sur le déroulement des assises de Lyoo et sur la répartition des responsabilités des com-missions et des rapports destinés à préparer le texte final, le prési-deot de la direction du PS pré-eise, dans un entretien publié le

même jour par le Progrès, qu'en matière de fonctionnement interne du parti, «ce qu'il s'agit de combottre, ce sont les excès des couronts figés, mois pas du tout l'organisation de lo démocrotie à l'intérieur du porti, ni le regroupement de personnes en fonction de leur manière de pen-ser ». « Que les inquiets, ajoutet-il, se rassurent : ce n'est au moment où même Marchais renonce au centralisme démocra-tique que nous ollons l'odopter!

M. Rocard confirme, ainsi, qu'il n'entend pas adopter le retour pur et simple au scrutin majoritaire, que préconise le pre-mier secrétaire de la fédération du Pas-de-Calais, Daniel Percheron. Ses alliés, les ex jospinistes d'Avenir socialiste, sont, comme les fabiusiens, hostiles à tout ahandon de la représentation proportionnelle des « sensibilités ». André Laignel, leur cnordinateur, a indiqué, mardi, qu'ils sont prêts à envisager d'accroitre la dose de scrutin majoritaire dans la désignation du comité directeur, mais qu'ils p'iront pas

a Jean-Pierre Chevénement sonligne le «mérite» de Philippe Séguin. - Jean-Pierre Chevènement, député (apparenté PS) du Territoire de Belfort, déclare, dans une entretien publié par le Figaro mercredi 30 juin, que « Philippe Séguin a le mérite de prendre le problème du chômage à bras le corps, sans négliger nucune piste». «Naturellement, il déronge. L'Intoléronce se donne libre cours », observe le président du Mouvement des citoyens, qui estime que la politique du gouvernement est « sans issue » puisqu' « elle reste prisonnière de lo logique de Maastricht et de l'accrochage du fronc ou

### Une lutte d'influence est engagée entre M. Tapie et les socialistes dans les Bouches-du-Rhône

Après la rupture intervenue, au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre les socialistea et Bernerd Tapie (le Monde du 9 juin), une lutte d'influence est engegée entre les premiers, qui mettent en avant la sauvegarde de leur identité, et le second, qui poursuit avec le MRG, son nouveau parti, des ambitione aussi bien locales que nationeles. Feute d'un chef de file incontesté, le PS marsailleis apparaît, cependant, en proie è une « guerre des chefs » qui lui falt courir le risque, à terme, d'un éclatement entre différentes «écuries» municipales.

#### MARSEILLE

de notre correspondant régional Même s'il a été «sonné» par sa déroute aux élections législatives, qui lui ont fait perdre quatre sièges sur six, et même si une «opération vérité» a fait passer le nombre de ses adhérents de dix-buit mille cinq cent à dix mille cinq cent, le PS des Bouches-du-Rhone est toujours debout. En a témoigné la farte participation des militants aux «états généraux » départementaux, le 26 juin, à Marseille, qui se sont déroulés, sinon dans une totale séré-nité - l'absence de certains élus importants ayant été relevée, - du moins sans heurts majeurs.

Les socialistes marscillais n'ont pu esquiver, toutefois, le problème cru-cial qui se posent à eux depuis la mort de Gaston Defferre et les péripéties qui l'ont suivies : celui de l'absence, dans leurs rangs, d'un chef de file iocontesté. Cette siluation avait été masquée, aux élections régionales de 1992, par le recours à Bernard Tapie, appara alors comme un «sauveur», mais depuis que le président de l'OM a adhéré au MRG et, suntout, depuis que les élus socialistes oot rompu avec lui au

Après l'expérience malheureuse du Après l'experience maineureuse du groupe Energie Sud, à la région, il n'est plus question, pour le PS, de renouveler l'opération de mars 1992. « Nous devons avoir un candidot socialiste aux prochaines élections municipales, à Musseille », a lancé proche de Pierre Mauroy, dont les propos ont recueilli des applaudissements nourris. «Si nous étions obligès de foire appel à une personnalité extérieure, a-t-il ajouté, nous devrions, alors, iui poser nos condi-tions. Se metre derrière un person-nage providentiel, sans fixer lo moin-dre exigence de caractère politique, est inacceptable pour une organisa-tion comme la patre n.

tion comme la nôtre.» Le premier secrétaire fédéral, François Bernardini, qui avait sou-tenu Laurent Fahius au congrès de Rennes, il y a trois ans, a affirmé que son «rôle n'est pas de placer le Parti socialiste, soit à la remorque d'une Coupe d'Europe, soit à la merci de la déclaration d'un joueur», ce qui était une allusion à l'affaire du mest Volcienne OM L'argin du match Valenciennes-OM. L'ancien ministre de la justice. Michel Vauzelle, fahiusien lui aussi, exprimait, en coulisse, ses réserves envers l'ancieo ministre de la ville, « qui donne, observait-il, une image de la politique qui n'est pas la mienne». Enfin, s'il a pris ses distances avec Bernard Tapie, le PS a renoncé, aussi, à tout accord avec le maire de Marseille, Robert Vigouroux.

#### M. Pezet annonce des «initiatives»

Cependant, unis pour la défense de leur identité, les socialistes mar-seillais le sont moins pour se forger un destin électoral commun. Le rejet de MM. Tapie et Vigouroux n'exclut pas, bien au contraire, les ambitions personnelles et les luttes de clans. Je regrette, a déclaré sans amhages François Bernardini, que certains se comportent en factions somaliennes à l'intérieur de la fédération . Il visait,

conseil régional, elle a repris toute a pparemment, Marius Masse, son actualité. Masse, député anciennement rallié à Jean-Pierre Chevènement, puis fahiusien, soupçonné de vouloir utiliser le comité de ville de Marseille à la façon d'un marchepied vers la mai-rie. Le premier secrétaire visait, aussi, Charles-Emile Loo et ses amis, restés fidèles à Bernard Tapie, ou encore le président du conseil général, Lucien Weygand, qui cultive sa différence en avançant ses propres

> Quant à l'ancien homme fort de la fédération, Michel Pezet, proche de Lionel Jospin et de Michel Rocard, il a annoncé, de son côté, après sa spectaculaire réconciliation avec Bernard Tapie. «la fin de Isal traversée du désert » et son intentior "Me prendre des initiatires".
>
> M. Pezet condamne, notamment, l'idée caressée par MM. Bernardini et Weygand de déposer, au prochain congrès du PS, une motion spécifiquement «marseillaise», qui permettrait de maintenir le rapport de forces actuel au sein de la fédéra-tion, à l'instar de ce qu'avait fait Gaston Defferre, en 1979, au congrès de Metz. Conclusion, pessi-miste, du porte-parole du courant jospiniste, Bernard Pigamo: «Si nous ne surmontons pas nos pro-blèmes internes, il pourrait y avoir, en 1995, des socialistes sur toutes le listes. Ce seroit in fin du parti à Marseille...»

> Sans attaquer de front ses «amis» socialistes, Bernard Tapie, a annoncé la couleur, le 28 juin, à Marseille, lors d'une réunico du MRG qui a attiré un miller de per-sonnes. «J'oi bien l'imention, a t-il déclaré, de gagner les prochoines élections européennes et qu'ici, au moins, dons les Bouches-du-Rhône, notre parti arrive en tête. Il est pos sible, a-i-il ajouté, qu'il y nit, der-rière, de belles élections cantonales. » Le président de l'OM a évoqué, à ce sujet, «des primaires utiles» avec le PS, en formant l'espoir de «gagner

## CGI a dit oui, IBM dit merci, nos clients diront youpi.

Merci aux actionnaires de CGI qui, avec plus de 98 % d'actions échangées ont décidé de témoigner leur confiance à la proposition d' IBM France.

La réunion des compétences complémentaires de CGI et IBM représente

désormais pour tous nos clients l'assurance d'un véritable partenariat pour développer leurs projets applicatifs.

Mieux servir leurs clients dans le plus grand respect de leurs choix d'équipement, partout dans le monde, telle est l'ambition de nos deux compagnies. Merci d'avoir cru à notre projet industriel.



## SOCIÉTÉ

### Présenté au conseil des ministres

## Le plan Pasqua pour la sécurité met l'accent sur la répression et les moyens de la police

Le ministre de l'intérieur a présenté, mercredi 30 juin, eu conseil des ministres, la politique gouvernementale de sécurité soue la forme d'un programma qui s'inscrit dans le durée. Cherlen Penque e annoncé le création d'un Heut Conseil de la déontologia de la police nationala et, toujours eu ministère da l'intériaur, d'una direction de la police nationale qui sera chargée du « contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ». Un plan pluriennual de modarnisation de le police nationale sera déposé avant la fin de l'année.

Une série de projets de lol, concernent notemmant les nolices municipales et les sociétés privées de gardiennage ou de sécurité, seront aussi présentés à la prochaine session du Parlement. Enfin, le ministre a affirmé sa volonté de revoir en profondaur l'organisation du travail policier pour mieux répondre à la lutte contre la délinquence

Devant la promotion Jean-Moulin des élèves commissaires

Le ministre de l'intérieur prône la formation sur le terrain

de notre bureau régional C'est sous une pluie hattante et dans la hourrasque que Charles Pasqua a procédé au baptême de la 44º promotion de l'École nationale supérieure de police (ENSP). Devant les élèves commissaires de la promotion Jean-Moulin, symbole de la «foi laïque et républicaine qui fut celle de la Résistance, le ministre de l'intérieur a évoqué, mardi 29 juin à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), ses projets en matière de formation. Sanglé dans un tronebcoat, les cheveux en hataille, il e assuré les faturs commissaires que \*la police a bien l'intention d'être le grand corps républicain, respectable et respecté, que notre pays appelle de ses væux » et qui doit apppliquer les lois « ævec intelligence et huma-

Insistant sur « la professionnalisa tion», M. Pasqua a souhaite que la « formation en alternance « devienne la règle pour « toutes les écoles qui forment des policiers, qu'ils soient en tenue ou en civil ». Dès la prochaine rentrée, sur un an de formation, les élèves gardiens de de formation, les élèves gardiens de la paix passeront « quatre mois dans les circonscriptions de police à apprendre leur métier sur le terrain » avec un « rutorat » renforcé. Alors que plusieurs cas de graves manquements ont été dernièrement révélés dans un commissariat de l'agglomération lyonnaise, toujours manquée par l'affaire en cours d'instruction des « policiers braqueurs et truction des « policiers braqueurs et meurtriers », le ministre a tenn à insister sur ln priorité que consti-tuait 1 ses yeux « l'enseignement d'une déantologie professionnelle vivante et exigeante».

Concernant l'ENSP, le ministre s'est dit favorable à un rééquili-hrage des promotions entre candidatures externes et internes - ces dernières représentant aujourd'hui les trois quarts des élèves-commis-saires – à la police. Un apport exté-rieur duit « maintenir un niveau satisfoisant du corps et éviter son satisfossini au corps et eviter son vieillissement », a commenté M. Pasqua. Enfio, pour éviter un « cloisonnement » résultant d'une trop grande spécialisation, M. Pasqua a proposé que, « dans toute car-rière de commissaire, il y ait obligatairement un passage en police urhaine». Aux yeux du ministre, en effet, « c'est dons le domaine des violences urbaines, de la petite et moyenne délinquance, et des trafics de stupéfiants, que se situent lo majorité des problèmes » ainsi que « les enjeux de sociétés.

En trois petits mois, Charles Pasqua nura done brûlé les étapes à la sse d'un ministre revenu place Beauvau nvec une solide expérience des affaires. Dès son arrivée, il evait demandé au Parlement de voter les « moyens juridiques » qui, selon lui, faisaient défaut aux policiers. Sans même attendre que les parlementaires lui aient donné satisfaction en adoptant les lois sur la procédure pénale, les contrôles d'identité et la lutte contre l'immigration irrégulière, M. Pasqua pèse à nouveau de tout son poids de

D'abord, il annonce que les « moyens juridiques » ouverts aux poticiers seront, à sa demande, encore accrus : le garde des sceaux présentera un projet de loi révisant la limitation de la compétence ter-ritoriale des officiers de police judiciaire (OPJ), à l'antomne prochain, et il formulera des proposi-tions pour faire face au problème que M. Pasqua juge «très préoccu-pant» - de la délinquance des «mineurs multirécidivistes». Mais, surtont, sa communication dn 30 juin lance un vaste plan gouver-nemental sur la sécurité qui, par son emhition, rappelle la loi d'orientation sur la sécurité intérieure que les prédécesseurs socia-listes de M. Pasqua n'avaient pas réussi à concrétiser. Le ministre n'affirme-t-il pas qu'«un plan plu-riannuel concernant l'immobilier, les moyens de transport, les équipe-ments de communication et d'informatique, et la police scientifique et technique, sera présenté à la fin de l'année »?

#### Des plans départementaux de sécurité

Comme pour mieux mettre en scène ses priorités à la veille do conseil des ministres, M. Pasqua e inauguré, mardi, aux côtés du premier ministre et du maire de Paris, un commissariat du quinzième arrondissement de la capitale, monie de sortie de la promotion des commissaires de l'école de

Donnant la priorité au renforcement des « effectifs opérationnels » sur la voie publique, M. Pasqua entend dissuader les « malfaiteurs » éconise de réduire les effectifs de police affectés à des fonctions n'ayant que « des rapports lointains avec lo sécurité ». Il compte aussi sur l'a allègement » des états-majors provoqué par la suppression de la départementalisation (le Monde du 18 juin), qui devrait permettre de erendre à des tâches actives» une proportion importante des quelque 600 à 700 fonctionnaires ayant constitué ces états-majors.

En outre, 100 policiers en poste nu ministère de l'intérieur et officiels (les VO sont chargés de la protection des personnalités) rejoindront, evant la fin de l'année, une activité de terrain. 1 500 policiers auxiliaires viendront étoffer les services au titre de la loi de finances rectificative de 1993. Misant enfin sur la formation initiale en alternance, M. Pasqua pré-voit que 1 000 élèves-gardiens effectueront leurs stages dans des circonscriptions de police. Au total, le ministre estime que l'équivalent de plus de 5 000 policiers supplémentaires sera remis de la sorte « à la disposition de la sécurité quotidienne des Français».

La politique de M. Pasqua vise à mieux adapter l'organisation et les moyens de le police aux contraintes et aux spécificités de la délinquance. « Actuellement, le fonctionnement de la police est trop uniforme», selon le ministre. Anssi a-t-il rappelé ses projets en matière de « plans départementaux de sécurité », qui permettront de rationaliser l'utilisation des moyens en fonction des priorités locales. Une instance permanente de concerta-tion entre la police et la gendarmerie sera créée au niveau central afin de soutenir la coopération entre ces deux polices d'Etat dans la mise en œuvre des plans dépar-tementaux, a précisé M. Pasqua. Dans les grandes agglomérations et les quartiers urbains « sensibles », ciers les plus icunes et les moins expérimentés est considérée

par M. Pasqua. Une « véritoble politique de fidélisation » des policiers dans ces quartiers sera donc développée : les carrières y seront rendues « plus attractives » (en termes d'avancement) et un effort en faveur du logement sera accom-pli. Un redéploiement des effectifs sera de cette manière conduit au profit des secteurs « les plus touchés par l'insécurité ».

#### Un Haut Conseil de la déontologie

Espérant sans doute que l'aura dont il dispose à ce jour dans les commissariats lui évitera des réac-tions corporatistes, M. Pasqua s'affirme oussi décidé à remettre en cause l'organisation du travail policier. il propose de réviser un sys-tème horaire « généraleur d'une fai-ble présence sur la vole publique et de cycles de travail très fatigants ». Aussi le ministre prévoit-il une ges tion déconcentrée, département par du temps de travail : « Je fixe aux chefs de service l'objectif de gagner dans l'année à venir une disponibilité supplémentaire des services de

Aux policiers, M. Pasque demande d'être tout à la fois « irréprochables », « courtois » et respectueux du droit « de façon scrupuleuse». Insistant sur l'importance de la déontologie, le ministre leur demande de porter en permanence fusé à chacun d'eux, qui leur rappelle les principaux articles da code professionnel institué en 1986 par Pietre Joxe. «Afin. de faire vivre cette politique, j'ai décidé de créer ouprès de moi un Haut Conseil de déontologie de la police nationale», a expliqué M. Pasqua, qui avait précédemment abrogé le Conseil supérieur de l'activité de la police nationale (CSAPN) mis en place par Paul Quilès, il est vrai à la veille des éléctions législatives. Ce Haut Conseil sera composé de « personnalités venant de divers horizons » et jouera le rôle de rieur sur tous les sujets touchant à la déontologie ». A la différence du

pourra pas être saisie d'affaires particulières, qui sont du ressort de la

Une « remobilisation » des policiers sera recherchée au travers de la « restauration de la notion de mérite». Il est « indispensable de récompenser les meilleurs», a noté M. Pasqua. C'est pourquoi il n été décidé que les carrières dans les corps des gradés et des inspecteurs scraient « à nouveau hiérarchisées ». Quant aux commissaires, le gou-vernement « veut les rétablir dans lo plénitude de leurs prérogatives et de leurs responsabilités», a assuré le ministre sans donner de précision. Pour remobiliser les personnels, il est aussi prévu de « décon-centrer les organismes paritaires de concertation avec le personnel»: la création de comités techniques paritaires départementaux doit permettre d'instaurer un dialogue social local sur la réorganisation du travail policier.

#### Une direction du contrôle de l'immigration

Pour préciser le rôle des forces de sécurité ayant vocation à inter-venir en complémentarité des ser-vices de l'Etat, M. Pasqua a indi-qué qu'il présentera deux projets de loi à ce sujet avant la fin de l'année. Le premier définira les règles de fonctionnement et les compétences des polices municipales, à la lumière du rapport que le premier ministre vient de demander à Patrick Balkany, député (RPR, Hauts-de-Seine) tre de l'intérieur. Le second texte précisera le cadre juridique du fonctionnement des entreprises de sécurité et de gardiennage, ainsi que les modalités du contrôle qui leur sera imposé.

Soucieux de la «rénovation des structures de la police», le ministre avait déjà-pris-le contre-pied de la politique suivie jusqu'alvas en supprimant la départementalisation des services qu'avait généralisée M. Quilès. Il va plus loin en voupolice de l'air et des frontières (PAF) « en une direction aux objec-

treprendre les actions nécessaires qu'à cinq ou sept Etats, suggèrent-ils enfin. Le SIS ne démarrera sans

doute qu'avec l'Allemagne, le Bene-lux, lo France et l'Espagne. De même pour les aéroports, les Pays-Bas, l'Italie et la Grèce, du fait de

leur retard, ne pourront certaine-ment pas bénéficier de la levée des

contrôles. » Le rapport sénatorial

illustre en définitive la position

exprimée, le 29 avril, par le minis-

tre chargé des affaires européennes.

Alain Lamassoure, selon qui « les conditions préalables à la libre cir-

conditions prediables à la libre cir-culation effective des personnes à l'intérieur des Douze, et même de l'espace Schengen, ne sont pas réu-nies et risquent bien de ne pas l'être

avant les prochains mois». Autant dire que la libre circulation des

Européens par-delà les frontières, qui symbolisait dans l'argumentaire des partisans du traité de Maas-

trieht une Europe des citoyens et devait initialement entrer en vigueur le 1= janvier de cette

Des d'accord sur le site d'Euro-

pol. - Les ministres de l'intérieur et de la justice de la CEE du

groupe Trevi (Coopération poli-cière européenne) ne sont pas par-venus, mardi 29 juin, à Copenha-

gue, à se mettre d'accord sur le site d'Europol, futur organisme euro-

péen chargé de la collecte d'infor-

mations sur le grand banditisme, la drogue et la criminalité internatio-

nale. La France a maintenu son

veto à la candidature des Pays-Bas,

malgré le début de coopération

entre les deux pays en matière de lutte contre la drogue (le Monde du 29 mars). Le choix du site d'Euro-

poi devrait être arrêté lors du pro-

chain sommet européen dans six mois. – (AFP.)

année, n'est pas pour bientôt.

contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ». Même si la lutte contre le travail clandestin relève des missions habituelles des renseignements généraux (RG), le ministre n'en a pas tiré argument pour réformer les services de renseignement. L'idée d'un rapprochement des RG et de la DST, vieux serpent de mer du ministère de l'intérieur, n'a provisoirement pas été retenue, bien que M. Pasqua n'ait pas caché, en privé, son désir de surprendre son monde sur ce ter-

La politique gouvernementale en matière de stupéfiants a enfin été esquissée par M. Pasqua. Cette politique, « bien sūr. sera d'abord éducative et sanitaire, mais [elle] devra comporter un durcissement de la lutte contre les trafiquants et un appel à la coopération de nos voisins européens», a noté le ministre d'Etat. Son propos n tempéré de précédentes déclarations dans lesquelles il avait évoqué la nécessité d'un débat nutour de l'éventuelle « dépénalisation » de l'usage des « drogues donces» en France (le Monde du 26 juin). Toutefois, son conseiller en ce domaine, Jean-Paul Séguéla, n fait savoir que le ministre de l'intérieur présenterait un projet de loi modifiant la législatioo sur les stupéfiants, la loi de 1970 devant être «dépoussiérée».

78 77 78 78 78 78

C-1214

#### **Emprise** et habiletés

par Erich Inciyan CONTROLES de l'immigration, mobilisation policière et, bientôt, législetion eur les stupéfients, Intérieur : M. Pasque semble vouloir eagurer eu plus vite son emprise sur le territaire qui lui est, peu ou prou, dévolu sous le gouvernement Balladur, Le ministre de le police e einsi supporté eene dammege lee faits divare qui, dea « bavures » policièree à l'épilogue de la prise d'otages da Neuilly, ont marqué son retnur plece Beeuveu. Cette zone de turbulencas peeeée, ií luí aura fallu bien peu de temps pour réagir et tenter, du même coup, de reprendre en main une inetitutinn policière qu'il jugazit, peu eprès son arrivée, à le dérive. Non sane y déployer l'hebileté d'un professionnel expérimenté qui sait a appuyer sur le pouvoir des préfets contre les embitions des commissaires de police, tout en veillant à divieer les divers syndi-

Le stratégie du ministre, gul ne casse de souffler le chaud et le froid, est à nouveau illustrée par son plan pour la sécurité. Il n'y a guèra da précédent où l'on ait essisté à l'ennonce conjointe de l'instauration d'un Heut Conseil de la déontologie policière et da la création de ce qu'il feut blen appeler une police de l'immigretion - et, donc, des étrangers. Si l'on axcepte les déclarations récentes, et étonnamment « libérales », da M. Pasque à propos de le drogue, einsi que sa référance appuyée, et désormais cnutumière, au raspect das droits de l'homma, l'infentation dominante du ministre n'en relève pes maina d'une priarité clairement affichée : la répression. Si quelques doutes subsis-telent, l'épisode de l'emendement Marsaud - un proche, e'il en ast. de M. Pasqua - sur les

Reste que le force du Pesque seconde manière, per opposition au ministre de l'intérieur fanfaron et brouillon de la première cohshitation da 1986 à 1988, est d'Inecrire désormaie sa quête d'ordre et de sécurité dens une démerche cohérente et asyemment planifiée, mâme si elle

cats de policiers pour tenter de limiter leur capacité de riposte.

enntrôles das étrangars lea a dissipés.

reste diecutable.

La libre circulation des personnes en Europe

### Le Sénat s'oppose à l'application « en l'état » du traité de Schengen

La mission commune d'Information du Sénat chargée d'examiner la mise en plece de le convention d'application de l'eccord de Schengen aur la libre elrculetion des personnes dans neuf peye d'Europe e rendu publie, mardi 29 juln à Perie, son rapport final. Présidée par le sénateur Paul Messon (RPR, Loiret), la mission e conclu à «l'Impossibilité de mettre en viaueur le traité de Schengen à bref délai ». Le jour où ce rapport était rendu publie, len ministrae de l'intérieur et de le iustice des Douze ont illustré les difficultée de l'Europe de la sécurité en ne parvenent pas à se mettre d'accord, à Copenhague, sur le choix du site d'Europol, l'office suropéen de police prévu per le traité de Meentricht.

«Les accords de Schengen ne som pas applicables en l'état », affirme le rapport de la mission sénatoriale chargée de suivre la question de la libre circulation des personnes dans l' « espace Schengen » (les Douze, moins le Danemark, l'Irlande et la Grande-Bretagne). Deux ans plus tôt, le 26 juio 1991, la France était le premier pays à ratifier les accords signés eo juin 1985 à Schengen (Luxembourg). Le rapporteur du sénat, Xavier de Villepin (Union centriste, sénateur pour les Francais établis hors de France), a mesuré les avancées et, surtout, les difficultées rencontrées depuis lors par l'Europe de la libre circulation et de la sécurité.

Du côté des « progrès incontestables », la mission range le durcissement de la législation sur les stupé-fiants en Espagne et la modifica-tion du droit d'asile en Allemagne, ainsi que les efforts des Etats signataires pour « améliorer leurs procédures de contrôle des frontières externes » an travers de leurs politiques nationales des visas ou de traitement des demandes d'asile. Du côté des difficultés, les sénaleurs regrettent notemment que l'Allemagne et l'Italie n'aient pas encore ratifié la convention. Ils constatent les « retards » pris dans l'aménagement des aéroports et dans la mise en œuvre du système d'information Schengen (SIS), ainsi que « les failles de la politique commune de délivrance des visas ».

#### L'« impasse » des pays signataires

«Le contrôle des frontières exté-rieures n'est pas effectif», constate le rapport, mettant en exergue la porosité des frontières allemande porosité des frontières allemande ou espagnole aux flux migratoires. 
« Ce constat prouve qu'une stratégie de maîtrise de l'immigration, fondée sur les seuls contrôles aux frontières, est peu crédible, analyse-t-il. La lutte contre l'immigration illégale implique une politique coordonnée entre les Etats signataires, qu'il s'agisse de lo délivrance des visas, de l'aide aux nors d'orighe visas, de l'aide aux pays d'origine des migrants, des méthodes de lutte contre le travoil clandestin ou encore de la mise en œuvre effective des procédures d'éloignement». Or, « depuis la ratificotion par lo France des accords de Schengen, la situation s'est aggravée» et les flux migratoires venus d'Europe cen-traie et orientale vont «croissant».

La lutte commune contre la criminalité ne trouve pas davantage grâce aux yeux des sénateurs. « Les Etots ne sont pas d'accord en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants », insistent-ils. Qualifiant notamment les Pays-Bas de

« plaque tournante » et de « super-marché de la drogue » en Europe, le rapport relève tontefois les « signes positifs » que sont la « fer-meture de coffee-shops vendant de l'héroine ». Mais il stigmatisc al'exemple » que constitueraient les Pays-Bas pour « les partisans de la dépénalisation des drogues », citant à cet égard le référendum italien d'evril 1993. Les sénateurs déplorent enfin que «les mesures de pro-tection ne progressent pas », qu'il s'agisse de la coopération policière contre la grande criminalité inter-nationale, de la mise en œnvre d'Europol (office européen de police criminelle) ou des accords de réadmission ciente avec les reus de réadmission signés avec les pays d'émigration.

Alors que « le défi de lo pression migratoire. l'urgence de la lutte contre le trafic de drogue et les menaces de la grande criminalité impliquent une réaction ferme des Etats », les pays signataires du traité de Schengen sont ajourd'hui dans une « impasse », note le report. Se montrant réservés sur un port. Se montrant réservés sur un traitement communantaire des questions intéressant la sécurité intéricere, les parlementaires epprouvent pourtant la «logique intergouvernemental«» privilégiée par les accords de Schengen et par le traité de Maastricht. Ils remar-quent cependant que « la coexis-tence des deux traités ne simplifie pas la compréhension de l'Europe d« la libre circulation» et va poser « des problèmes de cohérence». Aussi en appellent-ils, afin de « pré-server les acquis » de Schengen à server les acquis » de Schengen, à « une volonté politique des Etats (...) indispensable pour préserver la sécurité publique (...) afin de réactiver lo procédure, le calendrier et les objectifs de Schengen ».

« Pour que des décisions pratiques soient prises à brève échéance, il serait sans doute souhoitable de tentr compte des réalités et de n'en-

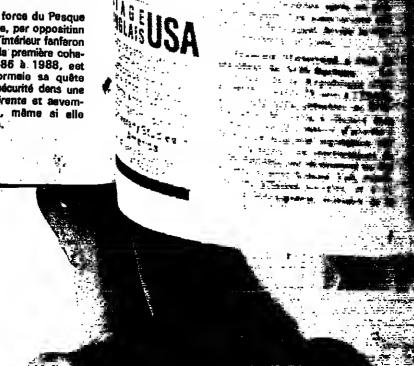

## r la répression

latic contre l'emples and tage

time & Meme si la lune come

travail clandestin releasing

sions habituelles des remag

ments generaus (RC) - 200

n'en a pat fire arromant :

réformer les services de marg

ment L'idee d'un rapproche

des RG et de la DS: Vitalia

nent de mer du ministere at S

ricer, n'a provincire and page

resenue, tuen que M. Pastan

pas cache, en prive, en pri-

surprendre son menan salas

La politique gouvernement.

matière de stupefiante : etc.

сациилле рат М. Роздел 🗟

politique, from the long of

educative el sanita. en la

derro componer un fin. etc.

in hitte contro les trafacages.

orpel à la compétation de la

tins curepiens is a title size

**Emprise** 

et habiletis

CONTROLES : TELL

mothisation policy of ter-legislation pur en character

Brute reformer S. 1111 (1971)

.MEB-1841 W F. .... 1171

Window Martin Car T. . C. T.

graption and to be the title it.

sal per culting a statute

Jouverners Billion

tre de la private de la comi

considerate as higher

Ger des eine man bieffe

entographic and the contract

Mouthly, continuous sales.

mace hear.

turbulenier patie us

Pathy there then by the path the R

Ju at there!

regrande en mi

man diff to

3883 y 259 / 11 -25 () f

greaten granger ber ber ber ber ber

441 S 455456 201 ( 11-17

Prejette etterete

Country Spaces in the State

sections & the per set the section

nate the policies that goals

Application of the state of the

1 # 5 "#16" 1 1 - 1 - 1 1 5" 1 - 12"

weath do average a wait

ermy est & north and

with stands and activities

guere se précision :

a / A# 4

water the 14 or 16

117 - 61 - 61

annuté à mile de la company

Comptent of the control of the contr

te a Artis

gt exercise is self-

there is a market an immediate

1984 - To 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 -

de a mais per suit.

 $\sup_{t \in \mathcal{T}} || v_t - v_t| \leq \| v_t - v_t\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}$ 

war and a second for

And the second

adh andfer a - Eine

CHIA.

contrôle de l'immigration et a STATE OF STATE OF PARTY som die ressure de la

ender se travers de अंक के प्र क्यांज्य के e esembrarendir de amiliaren e d bell ene proprepara il u ste emerative dans les to al the majoritation . many is bout. ent bis retation dans Meet prompt or el manifellier + c seasore es denier de précina portune des e descrie allen garristere de me ir purmentalis. Id Biographi, kathaniques mangan dari perer was der Mark at restaurantes at

### a de comitée

d'Etat Son propos a tempos précedentes déclaration, 18,5 nuclies if avail events the d'un debat autour de viene - manifestal à milier « dependisation » call line: materia de la fin de edfogats dualers e er Filip Monde du Co juste Transfer conseiller en le Johnson (gab gener distinctive les Ségueta, a fait seveit durit eerinandenterinerität und 1871 tre de l'anterieur pre intenthe political production. prajet de la midificat Las miles de experient que tions was les stupefacts als Benefit signi de Prime Baldas). 1970 december the contract of Plantacar Serart THE SHARES AND STREET the restained taken THE SPECIAL PROPERTY. THE PARTY AND ADDRESS OF

the seminary of the s printed in mounts: is anterested by to IN THE PARTY AND ASSESSED. AND LANGUE BERNELL STATE OF Total Madrida OR #800 PART 775 TOTAL THE A SERVICE THE A In the spinish garding to E . E MENTE TO LOS I WETHER E . 62 1 . . . . . . 44

May be consisted the

B. 1984 THE WATER ... and the material San demonstra property profes 30 cros 2 to 36. .. publiments of the said THE WILL PART -PROPERTY WAS IN K garting gate the second Santa Laborated to the laborated by the water was 1360 to 5

there is no section to BOOK - Mr. - All - Mar. - Mr. AND SECTION AND SE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF Professor Statement L. S. To be with the Marie BOOK LAND CO. CO. **節を持**る またが - 4/2 \* \*\*\* the manage waters 14

of many in region of Figure ME A BREE FOR MARIN THE TAXABLE 20 mg ER STEEL STONE WAS A W. W. THEREN TO

<u>₹</u>. ∸.

grade the land 際本 本 年 日本 ALL STREET THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN and the first

C DESCRIPTION OF THE PERSON OF

Table 1 and Service of the servic America Section of the sectio CEPES 42, avenue Bosquet 75007 PARIS Marie Wall (1) 45 50 28 28 Berger, St. Plant A.T.  $_{\mathrm{ord}} = \{ (\tau,\tau) \mid t^{2} \}$ M. William ... 18 1 Jan 19 20 1

## SOCIÉTÉ

Les suites judiciaires du match Valenciennes-OM

## Le juge Beffy poursuit ses investigations à Marseille

Le juge d'instruction Bernard Beffy en charge de l'affaire de corruption présuméa iors du metch de football Valenciennes-OM du 20 mai a affectué, mercredi 30 juin, une perquisition au siège ds l'Olympique de Marseille. Il doit poursuivre ses investigations et sntendra procheinament la directeur génèral de l'OM, Jean-Pierre Bernès, toujours hospitalise à l'hôpital Sainte-Marguarite de Merseille. Mercredi, en fin d'après-midi, des supportars phocéens eppeleiant à une manifestation sur le Cenebière pour soutenir ieur club. La veille, le club nordiste et le joueur Jacques Giessmann s'étaient constitués parties civiles afin d'evoir accès au dossier.

**VALENCIENNES** 

de notre envoyé spécial Après le placement en détention provisoire du joueur marseilleis Jean-Jacques Eydelie, deux nou-veaux acteurs devaieot faire leor entrée, mercredi 30 juin, sur la scène de l'instruction de l'affaire Valenciennes-OM. Jean-Pierre Beroès tout d'abord. L'état de santé

du directeur général de l'Olympique de Marseille, toujours hospitalisé dans le service psychiatrique de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille, a été jugé « compatible ovec une audition par les services de police dans le code d'ivas conde de police dans le codre d'une garde à vue » par les deux experts chargés de l'examiner, mardi 29 jnin. Ces derniers ont seulement emis des réserves sur son état psychologique, qui ne devrait pas lui permettre de quitter l'hôpital dans un premier

Dés merdi après-midi, Jean-Pierre Bernès a reçu la visite de quatre inspecteurs du service régio-nal de police judiciaire (SRPJ) de nal de police judiciaire (SRFI) de Lille pour un «premier contact» d'une demi-heure. Malgré le souci de ne pas «se précipiter», exprimé par le procureur de la République de Valenciennes, Eric de Montgol-fier, le juge d'iostruction, Bernard Beffy, semblait devoir se reodre rapidement à Marseille pour entendre le dirigeant de l'OM. Il devait

également recevoir, à Valenciennes, la visite d'un eutre protagoniste de l'affaire : Jorge Burruebaga, le troisième joueur valencienoois qui aurait fait l'objet d'une tentative de corruption de la part de membres de l'OM. Le retour de Buenos-Aires de l'attaquant argentin était

attendu en milieu de semaine. Ces auditions pourraient donner un oouveau eoup d'accélérateur à nn dossier qui semblait stagner après l'effervescence des premiéres journées. Cette affaire tourne de plus en plus à un bras de fer entre Eric da Montgolfier et Bernard Tapie et ses défenseurs, par médias interposés. Mardi, le débat contradietoire suivi du placement sous mandat de dépôt de Jeao-Jacques Eydelie - le Marseillais avait été

mis en examen pour « enrruptinn ective» et incarcéré provisoirement depuis le dimanche 27 juin - a été l'occasion de nnuvelles escar-

En remarquant que Bernard Beffy allait devoir quitter ses fonc-tinns au mois de septembre pour devenir substitut du procureur de la République, Me Thierry Herzog, l'avocat du joueur marseillais, laissait entendre qu'Eric de Moogolfier tirait seul les ficelles de l'iostruction. «J'ai le sentiment qu'Eydelie est un otage, expliquait l'avocat, que l'on attendoit de lui qu'il puisse mettre en cause un certain nombre de personnes appartenant à l'OM. ce qui lui ourait permis de recou-vrer so liberté. » M. Herzog s'est également plaint des conditions de

### Les accusations de l'entraîneur du CSKA Moscou

L'antraînaur du CSKA Moscou, club opposé à l'Olympiqua de Marseille lors de la derniàra Ligue des chempione de football, e dénoncé, mardi 29 juin, une tantetive de corruption menée selon lui le 17 mars, avant le match su Stede-Vélodrome (victoira de l'OM, 6-0), par un rasponsable du club marseilleis. A Moscou, Guennadi Kostylev a décleré devant plusieurs journalistes : « A l'hôtel, à Mersellle, où notre délégation logealt, j'el reçu un appel téléphonique d'une personne se présentant comme un dirigeant de l'Olympique de Merseille et ma proposant de l'argent pour perdre notre metch. » L'entraîneur moscovite a refusé de préciser l'identité de ce « dirigeant». Il e affirmé avoir refusé

cet argent. interroge sur le fait de savair pourquoi le CSKA n'avelt pes déposé, de, plainte, officielle devant les Instences européennes du footbell (UEFA), M. Kostylav a souligné l'eb-L'entraîneur en chef du CSKA mstlnée.

avait déjà évoqué l'affaira dans las colonnaa du journal russa Sport-Exprese publié à le mimei, soit bien avent le match Velenciennes-OM. «Les Français ont tout fait pour e'essurer le victoire, notemment en proposent de l'argent eux joueurs avent ca match et celui de Barlin. » L'entreineur du CSKA e égelement indiqué que sas joueurs éteient « tous indispoeés » eu moment du coup d'envoi de la rancontre du 17 mars. Selon lul, ils eveient «la diarrhée » quelques heures après avoir bu «une tasse de thé qui n'était pas propre ».

La direction de l'OM a décidé, mardl 29 juln, de porter cetta affaire devant l'UEFA, évoquent des « dénoncietions calomnleuses». Les dirigeants merseilleis effirmalem, merdi, que leurs homologues, moscovites «n'avalent pes confirmé» les propos de leur entreîneur, mals aucun démenti officiel en provenence de Moscou n'était encore

détention de Jeao-Jacques Eyddie placé eo isolemeot depuis dimanche, ce qui l'empêche d'avnir des visites en dehnrs de celles de soo avocat. Par défaut de place dans la maison d'arrêt de Valenciennes, le joueur avait été placé, dans un premier temps, dans une

#### Affolement, justice et démocratie

Le procureur a réfuté ces mises en cause. Il a justifié le plecement d'Eydelie en détention provisoire en expliquant que ses dénégations « n'étaient pas compatibles over les librares pas compatibles over les élèments contenus dans le dossier» Eric de Mootgolfier a surtout tenu repondre aux propos de Bernard Tapie, qui s'étonnait, lundi soir, de voir un procureur tenir un point de presse quotidien. « Des protago-nistes de cette offoire, qui n'ont pas èté cloirement impliqués et se sont mis eux-meines en avant, se sentent inointenant le dos ou mut et out choisi l'attoque, a réplique le magistrat. Tout signe d'affolement est bon pour la justice, même s'il est mouvois pour lo démocratie. « Eric de Mnntgolfier en e profité pour repréciser sa méthode, qui ne devrait pas faire l'économie de nouvelles polémiques dans les jours prochains, « Je répondral point par point à tout ce qui est dit, dès lors que cela constitue une entrave à lo

Mais, dans cette affaire, Bernard Tapie et Eric de Montgolfier ne soot pas les seuls à s'invectiver par voie de presse. Mardi, le défenseur valenciennois Jacques Glassmann, à l'origioe de toute l'affaire, a contre-attaqué après les déclarations de son coéquipier Christopbe Robert dans l'hebdomadaire France Football, qui l'accusait d'avoir accepté, dans un premier temps, la transaction qui aurait élé proposée par des membres de l'OM. Seloo le joueur, qui a décide de se constituer partie civile, les trois joueurs s'étaient vu offrir 200000 francs chacun, et non 250 000 francs a partager en trois comme l'indiqualt Christophe

JEROME FENOGLIO Lire aussi la chronique de DANIEL SCHNEIDERMANN, page 23

#### A la chambre d'accusation de Versailles

### L'avocat général a requis la mise sous mandat de dépôt de Paul Touvier

La chambre d'accusation de Ver-ailles rendra le 7 juillet son arret ur le placement éventuel en déten-nité le 2 juin. sailles rendra le 7 juillet son arrêt sur le placement éventuel en détentinn ou sous contrôle judiciaire de Paul Touvier. Lors de l'audience à huis elos du mardi 29 juin, l'avocat général Bernard Pasturaud a requis la mise sous mandat de dépôt ou, à défaut, le rétablissement d'un strict contrôle judiciaire contre l'ancien chef du service de renseignement de la Milice à Lyon en 1943-1944. Il considére que Paul Touvier, qui est âgé de soixante-dix-huit ans, a failli aux obligations de son contrôle judiciaire depuis l'arrêt de non-lieu dont il avait bénéficié en avril 1992.

« Les parties civiles ont souscrit ou point de vue du ministère public, a indiqué M. Charles Libman, conseil de l'association Les fils et filles de déportés juifs de France. Uo point de vue « irrece-vable », selon Mº Jacques Trémolet de Villers, l'avocat de l'aneien collaborateur « parce que lo chambre d'accusation est dessoisie du dossier de Paul Touvier» depuis soo ren-

Paul Touvier n'a pas pris la parole durant l'audience. Son avocat a précisé aux jouroalistes présents qu'il avait demandé à son elient de venir non pour une raison judiciaire mais « pour foire toire des rumeurs infondées ». Le centre Simon Wiesentbal de Jérusalem avait fait état de sa fuite à l'etranger après l'assassinat de l'ancien secrétaire général de la police de Vicby, René Bousquet, le 2 juin. « Il folloit, a ajnuté M. Trémolet de villous, a ajunte m' i remotet de Villers, que vous sayez bien sûrs que M. Touvier est lo et qu'il se prèsente devont les juridictions même quand lo loi ne lui demande pas de le foire.

Paul Tnuvier, tenu à l'écart des journalistes par des barrières et un dispositif policier, était arrivé quelques instants avant le début de l'audience dans la voiture de soc avocat. Il s'est dirigé vers la salle d'audience à pas comptés, accom-pagné de son fils Pierre Berthet.

### «La Voix de l'Aisne» condamnée pour offense au prince Rainier de Monaco

SAINT-QUENTIN

de notre correspondant Le tribunal de grande instance de Laon (Aisne) a condamné, mardi 29 juin, en audience civile, René Decock, directeur de la publication du journal lo Voix de l'Aisne, édité par la Voix du Nord, Emmanuel Bedu, journaliste de ce quotidien, et une retraitée, Christiane Immery, à payer eosemble 100 000 fraocs de dommages et intérêts au prioce Rainier de Monaco pour offense à chef d'Etat étranger. Uoe somme de 10 000 francs devra aussi être ver-sée au monarque monégasque au titre de l'artiele 700 du nouveau code de procédure-civile; elle cor-respood, pour simplifier, au rem-boursement des frais de justice engagés. Le tribunal de grande ins-tance a, en outre, ordonné la publication, dans les quinze jnurs, de cette eondamnation dans trais journaux de l'Aisne, dont la Voix de l'Aisne, aux mêmes emplace-

parus en mai 1991. A l'époque, le prince Rainier souhaitait procéder à un échange de terres entre la enmmune de Marchais et la propriété qui appar-tient à sa famille depuis 1854. La populatioo avait été consultée dans le cadre d'un référendum, le 2 juin 1991, et aveit rejeté la proposition

En marge de l'affaire Botton

Les relevés

des comptes bancaires

de Michel Noir

transmis

au parquet de Lyon

LYON

de notre bureau régional

bancaires de Michel Noir. L'ordon-

nance de soit-communiqué, signée

vendredi 25 juin par le magistrat ins-

tructeur, était accompagnée de docu-

ments produits au cours de l'instruc-

tion et qui ne concernent pas

directement l'affeire Botton pour

ments que deux articles locriminés

du prince Rainier. Le 28 mai 1991, lo Volx de l'Aisne, sous la signature d'Emmanuel Bedu, citait des propos de M™ Immery estimant que le prince avait tenté de spolier la commuce de Marchais où elle réside. Elle affirmait aussi que le presbytere construit par le bisaïeu du prince, Charles III, appartenait à la commune, à laquelle il avait été légué. Le 29 mai 1991, lo Voix de l'Alsne, toujours sous la signature d'Emmanuel Bedu, citait le praverbe d'origine iodéterminée : "Il vout mieux avoir un porc chez soi que d'avoir un prince dans son pays, car un porc on le tue et il fait du bien, tandis qu'un prince ne fero jamois du bien.»

Lors de l'audience civile, le 11 mai 1993, thute l'attention des médias s'éteit focalisée sur le désormais fameux presbytère, proprieté du prince Rainier, coolesier par Mr Immery. Jean de La Fnntaine, natif de Château-Thierry dans l'Aisne et voisin, à une autre époque, aurait sans doute trouvé là matière à fable sous le titre : le Prince, le Presbytere et la Gazette. Mais la justice s'est uniquement prononcée sur des offenses à l'encontre de Rainier III Grimaldi, prince de Mooaco.

THIERRY DE LESTANG-PARADE

#### EN BREF

a Trafie d'influence à la mairie de Paris: peines aggravées en appel pour un baut fonctionnaire. - La cour d'appel de Paris s aggravé, mardi 29 juin, les peines pronon-cées le 22 janvier, en première ins-tance (le Monde du 25 janvier), contre l'ancien directeur général de la Société d'économie mixte d'amépagement de la ville de Peris (SEMAVIP) juge pour complicité de trafic d'influence. Georges Qué-mar, qui svait fait eppel après sa condamnation à dix-buit mois de prison et cinq ans d'ioterdiction de toute fonction publique, s'est vu notifier par le présidente, Jacqueline Chevallier, une peine de deux ans de prison dont dix-buit mois evec sorsis, une amende de 100 000 francs et une interdiction de tout emploi public duraot dix ans. Son beau-père, Robert Melloni, qui evait été condamné pour trafic d'influence à deux ans de prison ferme, est condamné à trois ans de prison, dont trente mois evec sursis, et 150 000 fraocs d'amende. Georges Qoémar e été condamné pour avoir promis, en échange d'une commission, de faire déblo-quer rapidement le dossier de l'in-demnission d'un escare escarati demnisation d'un garage exproprié lors de l'aménagement de la ZAC du bassin de la Villette ainsi que pour avoir orivitégié une société en 1988 lorsque la Ville de Paris priva-tisait certains services, en échange d'un versement d'argent à la société de M. Melloni.

Sept personnes renvoyées en cor-rectionnelle dans l'affaire des fansses factures de Loire-Atlantique. - Les sept personnes inculpées dans l'affaire dite des fausses factures de

STAGEUSA ANGLAISUSA Dans une grande université de Californie ou de Floride. Départs possibles tous les 2 mois. année (8 mois) : 50.000 F env., Semestre (4 mois) : 28.000 F env.

Cours, logement, repas inclus. University Studies in Loire-Atlantique, touchant au financement du Parti socialiste dans ee département, ont été renvoyées, jeudi 17 juin, devant le tribunal correctionnel d'Angers. Jacques Floch, maire (PS) de Rezé et député de Loire-Atlantique, ainsi que l'in-dustriel nantais René Trager figu-rent parmi les inculpés. Ce dossier porte sur une transaction immobi-lière, la construction d'une maison de retraite à Rezé par un promoteur du Mens soupconné d'avoir versé de l'argent au Parti socialiste, notamment par l'intermédiaire de

Rene Trager. U Eric Petetin condamné en appel à un mois de prison. - La cour d'ap-pel de Psu a confirmé, mardi 29 juin, la condamnation à un mois de prison ferme, prononcée le 1º juin par le tribunal correctionnel, contre Eric Petetin, le chef de file des opposants à la construction du tunnel du Somport (Pyrénées-Atlantiones). Cette condamoation nour bris de elôture doit normalement annuler les sursis obtenus pour de précédentes peines, ce qui maintien-drait Erie Petetin, setuellement détenu à Neuvie (Dordogne), en prison jusqu'au 17 mars 1994.

□ Le temple dn Letus d'nr sera construit. - Le tribunal administra-tif de Marseille e rejeté, lundi 28 juin, le recours de demande en annulation do permis de construire introduit par les défenseurs de l'en-vironnement à l'encontre des Che-valiers du Lotus d'or (le Monde du 17 juin). La secte s entrepris d'édifier un temple de 33 mêtres de haut sur le plateau de Castellane (Alpesde-Haote-Provence), pres des gorges du Verdon. Les travaux, commencés en août 1992, avaient été suspendus en novembre après un premier recours. Les essociations ont décidé de faire appel devant la cour administrative de Lyon.

D François Mitterrand a recu le président de SOS-Racisme. - Le président de la République s'est entretenu, mardi 29 juin à l'Elysée, evec Fodé Sylla, président de SOS-Racisme. M. Sylla e décleré être veou «tirer la sonnette d'alarine» fece à la nouvelle législation sur l'immigration. Les représentants de SOS-Racisme ont récemment eu des entretiens avec Simone Veil, ministre des affaires sociales, et avec Pierre Méhaignerie, ministre de la

### Les précédents scandales en Europe

• En Pnlogna : entente illicite. - La fédération polonaise de football a Infliger, dimanche 20 Juin, 165 000 franes d'amende à quatre équipes, la Legia Versovie, le LKS Lodz, le Wisla Cracovie et l'Olimpia Poz-

nan pour «entente illicite». • En Italie : la Totonero. -En 1980, l'Italie découvre la Totonero, le « loto noir ». Des paris clandestins sont organisés sur les matches de football. Imaginé par la Camorre (le Mafie napolitaine), le Totonero est calqué sur la principe du Totocalcio, le Loto sportif italien, une institu-tion qui rapporte à l'Etat 120 millions de frencs par aemaine. Selon les astimetions, le « loto noir » repporte deux foia plus d'argem à la Mafia que le Totocalcio à l'Etat. Il lui parmat aussi de blanchir de l'ergent sale. Des rencontres sont truquées : Milan AC-Lazio Rome et Pérouse-Avellino. Les aanetions tombem : le gardien du Milan AC ast radié à vie; la club milanais, dom le pré-sident n'était pas encore Silvio Berlusconi, eat rétrogradé en deuxiàme division; le gardien at le capitaine de la Lazio sont suspendus à vie. Le buteur vadette de Pérouse, Paolo Rosai, est condamné à trois ans de suspension, une peine réduite plus tard à deux ans, ce qui lui parmet de disputer et de remporter la Coupe du monde en Espagne, en 1982, avec l'équipe d'Italie.

En juillet 1986, lors d'un procès organisé à Milan par les instances du football itelien, einquante-quatre dirigeents. entraîneurs at joueura da première, deuxième at troisième division, soupçonnés d'avoir « arrangé » trente-deux matches pour le Totonero, ee succèdent devant les juges qui leur infligeront des peines de suspension.

En 1988, un nouveau scandale du Totonero menace le chempionnat d'Italie. Après avoir dominé la saison, l'équipe napolitaine s'est étrangement écroulée lors dee dernières rencontras, laissant le titre eu Milen AC. Le

tribunel da Naplas e ouvert una enquête qui n'a jamais abouri.

• En Bulgarie : corruption. -Le jeudi 20 juin 1985, le secrétariat du comité central du Parti communiste bulgare dissout las équipes du Levski Spartak Sofia et le CSKA Sofia qui occupent respectivement la première et la deuxième place du championnet à trois journéea de la fin de la compétition. Le comité central soupconne ces clubs da profiter de laurs appuis au sein du gouvernement. La résolution interdit aux minietàres de l'intériaur et daa transports et de l'armée, dont dépendent les deux clubs, de créer de nouvelles formations. Les entraîneura et les responsables som radiés à via, de même que quelques internationaux. Le Perti communista, qui dénonce « des phénomènes étrangers à la morala communiste», antend assainir la football de la violence. des pots-de-vins, edes interventions de responeebles du Parti, de l'Etat et de l'économie afin de privilégier certaines équipes », notemment celles des grands ministères.

· En Belgique : les trucages du Standard de Liège. - En 1984, eu cours d'une enquête de routina aur la gastion dea clubs beiges pour traquer d'éventuelles « caiaaes noires », le polica découvre au siège du Standard de Liège une note stipulant que tous les joueurs da l'équipe de Weterschai avaient raçu 5000 francs français chacun, en 1992, pour «laisser filer» une rencontre. Ce match avait permis au Standard d'être champion de Belgique, cinq jours avant la finele de le Coupe des coupes qu'il sllait d'ailleurs ramporter. La fédération infligea des peines de suapension aux joueure et antraineurs concernés, parmi lesquels Reymond Goathals, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille lors de le finale OM-Milan AC.

B. M.

Le juge Philippe Courroye, chargé de l'instruction du dossier Botton, a transmis au parquet diverses piéces conceroant la situation des comptes

> laquelle le juge a été saisi (le Monde du 29 juin). Figurent parmi ces piéces des informations concernant l'association J'habite Lyon, naguére éditrice du journal électoral dont Daniéle Noir, épouse du député et maire, était rédactrice en chef. Le juge Courroye e également joint divers procès-verbaux d'interrogatoires et des relevés de comptes ouverts au Crédit Ivonnais, faisant apparaître, entre janvier 1987 et avril 1993, des versements inexpliqués d'un total de plus de 2 millions de francs dont plus de 700 000 francs en espèces. Après examen de ces pièces, le

> parquet oura le choix entre trois décisions: le classement sans suite si aucune infraction n'est retenue, l'ouverture d'une enquête préliminaire sous le responsabilité du parquet pour investigations complémentaires, l'ouverture d'uoe information confiée à un juge d'instruction.

#### NUCLÉAIRE Une cuve d'effluents radioactifs déborde

à Cadarache

Le débordement d'une cuve a causé une légère contamination au Centre d'études nucléaires du CEA à Cadarache (Bouches-du-Rhone). Les contrôles effectués ont montré aune activité légèrement inférieure oux limites fixees pour les condiilons de rejets des effluents industriels hors de l'installatian », et « aucune radioactivité n'o été décelée dans les eaux rejetées à l'extérieur du centre», précise la Direction de le sureté des installations nucléaires (DSIN). En raison de « lo succession d'onnmolies d'exploitotion et de conception de l'instollotion » relevées à cette occasion, la DSIN s. eependant, décidé de classer cet incideot au niveau 2 sur l'échelle de gravité (qui en compte six). La raison en est mains le degré de pollution que « la nécessité de revoir les pratiques et les méthodes de travail qui ont conduit à cet incident», souligne un spécialiste.

L'eau du robinet mal fermé d'un « leve-œil », dont l'écoulement est relié à la cuve, est à l'origine du débordement de cette dernière vers un bac de rétention, qui e lui-même débordé sur le sol du local. Aucuoe alarme n'a fonctionné et l'écoulement, constalé lundi 21 juin à 8 heures, s'était probablement prolongé durant tout ce week-end. Le bac de rétention était de trop petite capacité. Enfin, précise la DSIN, la pompe du puisard du local monde était reliée par erreur au collecteur d'eaux pluviales et non à celui des eaux industrielles. Les effluents evacues par cette pompe sont restes, cependant, selon la DSIN, dans une fosse de rétention a l'intérieur du centre. On confirme au CEA qu'il n'y a eu aucun rejet dans le R. 8. Durance.

## **EDUCATION • CAMPUS**

Le débat parlementaire sur l'école privée et l'enseignement

### Vieux démons

A majorité et le gouverne-ment voudraient rassurer leurs amls, satisfaire leur clientèle et occuper le terrain en attendant lea résultats incertains de leur politique économique, ils na n'y prendraient pae eutrement. Aprèe le tir groupé den trois projets de loi sur le code de le nationelité, les contrôles d'identité et l'immigration, ils viennent de sortir de leur chepeau un nouveeu paquet cadeeu. En une elnquenteine d'heures de débat - entre jeudi 24 juin et lundi 28 juin à l'aube -24 juin et kındi 28 juin à l'aube — len députén de la majorité nnt ednpté deux propositione de la hautement symboliques : la première consiste à eutoriser les universitéa à déroger à une quinzaine d'articles-clef de le lai Savary de 1984 sur l'enseignement supérieur le March des ment supérieur (le Monde daté 26 et 27-28 juin), la seconde vise à libéraliser les possibilités de financement, par les collectivités locales, dee investisaements en faveur des établissements d'en-aeignement privé (le Monde du 29 juin).

L'enchemement de ces daux débats répundait à des nécessi-tés techniques. La sagesse, en effet, enmmandait de discuter ces deux textes avant la fin de la session ordinaire du Parlement, la 30 juin, afin de ne pas voir leur examen aoumis au bon vouloir du président de la République, maître de l'ordre du jour de la session extraordinaire du moie de juillet. Le hasard falsant bien las choses, cela permettait, en outre, de faire passer ces textes an fin de session, en fin de semaine, en fin d'année scolaire, autant dire de minimiser autent que possible les turbulences qu'ils pouvelent provoquer. Ce n'eet peut-être pas très glorieux, maie c'est de

Au-delà de ces commodités, la conjunction de ces deux proposi-tione de loi jumellas démontre tois comblen question de l'enseignement privé et de l'université est au cœur du débat netional sur l'éducation. Pour ne pas dire du combat.

La droite n'a jamais vreiment su e'apposer au mauvement de fond qui conduit l'école française vere l'enseignement de mesee ouvre les portes du collège, puis du lycée et de l'université, élargit l'accès aux firmations et eux diplômes. Depuis des décennies, elle n'est trouvée entraînée, bon gré mel gré, par cette attente sociale, confortée il est vrei per les nácessités économique.

La «fixation» de la droite sur les deux questions du privé et de l'université n'en e été que plus farte, preeque obsessionnelle. D'un côté le vigux conflit entre enseignement public et école pri-

eslsca

3° CYCLES SPÉCIALISÉS

Unplus pour votre formation en Management

Ces 5 programmes d'un an dispensés

par un corps professoral et des spécialistes experts

vous assurent une formation de haut niveau

dans les domaines les plus porteurs du management

Finance et négoce international-trading

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

MANAGEMENT DES ENTREPRISES

**GESTION DE PATRIMOINE** 

EXPERTISE ET CONTROLE DE GESTION

Renseignements: 3 cycles specialisés GROUPE E.S.L.S.C.A. 1. rue Bougainville, 75007 Paris - Tél.: (1) 45-51-32-59

ècole supérieure libre des sciences commerciales appliquées

Fondée en 1949 - Reconnue par l'Etat

Le Monde

PUBLICITÉ LITTÉRAIRE

Renseignements: 46-62-74-43

vée, entre le République et l'Eglise, jalonné par la fameuse loi Falloux, les grandes Inin laïques de Jules Ferry, plus récemment la loi Debré de 1959 et l'échec cuisant de l'offensive socialiste du début des ennées 80. De l'autre, une empnignede plus récente maie tout eussi fiévreues sur l'université, marquée per la trau-matisme de Mai 68 et la guérilla Inceasante menée, depuis, à droite, pour restaurer la paradis Imaginaire des anciennes facultés et une conception de l'autonomie universitaire rédulte à la liberté et aux privilèges des « chers professeurs». Avec, dans les deux cas, des rôles parfaitement distribués, « laïcards » contre « celutins », mandarins > enntre ← trubliona x et sans-grade.

La droite revenue au pouvoir, il était dane Ingique qu'elle était dane Ingique qu'elle étataquât à nouveau à ces deux réformes et leur eppliquât le même traitement : proposition parlementaire plue discrète que dea projeta gouvernementaux, invocation de la liberté et de l'autonnmie, recoure, dans les deux cas, à dee menures fondées sur le voluntariat dee intéressés, ou prudente décentralisation des conflits éventuels eu niveau de chaque université ou de chaque enllectivité locale. Et l'un ne mesure paa encure l'ande de choe diffuse que rieque de déclencher ce déplacement des niveaux de canflits potentiels.

Mais il ne faut pas oublier de pourauivre le parellélisme jus-qu'eu bout. L'offeneive de la majorité est d'eutant plus efficace qu'elle se développe sur un terrain que le gauche a blen débleyé depuls une douzelne d'ennées: Plus que jameis, l'en-seignement privé epparait pour lee famillea cumme un recours devant les rigidités, les lourdeurs, les surditée du système public que n'ont pee su ou pae voulu geuche. Et l'éclatement récent de la Fédéretion de l'éducation nationale, l'effaibliasement du encore brouillé les cartes.

Quant à l'université, elle s'est trop engegée - et courageuse-ment - sur la voie d'une modernisation, d'une meilleure efficacité, d'une attention plus grande aux besoins éconnmiques et socieux pour que la dérégiementarion proposée aujourd'hui ne e'inscrive pae dans une certaine enntinuité. Au-delà des vieux débats et des vieux démans Toute le question est de savoir si le meilleur moyen de conforter ces mutstinna - aur le privé comme sur le supérieur - était de

## Libéralisation précipitée pour le privé

Les collectivités locales pourront financer à parité avec le public les investissements en faveur des établissements sous contrat

LUS de trente beures de débat perlementaire, entretenu par la ténacité d'nne poignée d'irréducti-bles socialistes et communistes face à une poignée, guère plus nombreuse, de députés de la majorité venus pour beaucoup de l'Ouest, auront en finalement rai-son, lundi 28 juin, de l'un des plus solides verrous que souhaita sondes vertous que sonnairent faire sauter les responsables de l'en-seignement privé : la liberté de financement de leurs établissements par les eollectivités locales (le Mnnde du 29 juin).

Au risque de bouleverser le sys-tème et d'empiéter directement sur l'effort financier effectué par les collectivités locales en faveur des établissements publics (voir ci-des-sous), le dispositif a pour but d'harmoniser les dispositions législatives antérieures. Désormais, « les établissements privès sous contrat, dans le respect de leur caractère propre, peuvent bénéficier d'une aide aux investissements ». Les écoles primaires privées ne pouveient en bénéficier depuis la lni Goblet du 30 octobre 1886. Par ailleurs, «les collectivités territoriales fixent libre-ment les modalités de leur intervention». Une petite phrase ambiguë, mais qui, pour le législeteur, sup-pose implicitement l'ebrogation ponr l'enseignement privé sous contrat de l'article 69 de la loi Fal-loux, qui limitait à 10 % la part dn finencement des collectivités locales dans les dépenses d'investis-sement des collèges ou des lycées privés d'enseignement général (1).

En contrepartie de cette libérali-sation, le texte de loi adopté par les députés fixe un certain numbre d'obligations nouvelles : les établis-sements privés bénéficiaires devront respecter les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations établi eu miveau de réginn et l'aide consentie devra faire l'objet d'une convention préci-sant son affectation, « les durées d'amortissement des investissements financiers et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non

J'AI ENTENDU COMME DES VOIX Qui disaient: "Finance L'École Privée!" PERIN

amorties ainsi que les garanties correspondantes ». Deux gardo-fnus que certains acteurs de l'enseignemant catholique - son secrétaire général en tête, le Père Max Cinupet, mais aussi la FEP-CFDT, prin-eipal syndicat du second degré privé – appelaient de leur vœux,

Enfin, et surtout, le texte adopté précise que l'aide « ne dolt pas excè-der, en proportion du nombre des élèves des classes faisant l'objet du contrat rapporté au nombre des élèves scolarisés dans l'enseignement public, le montant des Investissements réalisés dans l'enseigne-ment public».

> Respect de la parité

Autrement dit, les investissements des collectivités territoriales en matière d'éducation doivent satisfaire, pour une collectivité territoriale donnée, à la règle de parité entre le publie et le privé, à l'instar de ce que la loi Debré de 1959 avait instauré pour les dépenses de fonctionnement du privé (2).

Qu'adviendra-t-il dnne dnrénavant? Une fois la loi adoptée - son examen par le Sénet devait com-mencer dès mardi 29 juin - et son décret d'application promulgué, les collectivités territoriales pourront donc financer tout ou partie de la construction ou de la rénovetion d'un établissement d'enselgnement privé sous contrat. Toutefnis, cela ne veut pas dire que les collectivités territoriales pourroet immédiatement financer la création d'établissements privés sous contrat. Un décret de 1960, dont l'UNAPEL avait demandé la suppressinn, impose toujours que soit respecté un délai de cinq ans avant de conclure un contrat d'association evec l'Etat. Ainsi, par exemple, evant de bénéficier de ces nouvelles association gestionneire désireuse d'ouvrir un établissement privé ne pourra, pendant cinq ans, nbtenir que 10 % du montant total de ses investissements, nu titre de la loi Falloux, qui reste en vigueur pour

le privé hors contrat.

sur six ans.

Le texte adopté par la majorité relègue donc au magasin des accessoires le vieux slogan laïque «A école publique fonds publics, à école privée fonds privés». Les socialistes, un temps pris à contre-pied par la positinn «médiane» de l'ancien ministre Jack Lang (le Monde du 25 juin), maintes fois cité au cours des débats var la majurité, ont dû des débats par la majnrité, ont dû eux aussi modérer leurs apinions

lis nnt, certes, opposé un nnn « de principe » aux dispositions de le droite, défendant avec ardeur « une certaine conception de la lai-cité », avançant l'argument du coût financier, estimant que les nou-velles mesures na feront que disséminer les germes de la querelle so-laire dans les collectivités territoriales, érigées en arbitres.

### Pas de gage

Mais ils ont surtout lutté pied à certain nombre de garanties liées aux abligations de service public. En vain. La majorité et le gonver-nement n'ont pas cédé une seconde ce qui aurait été un gage sérieux de respect des obligations du ser-vice publie : l'assujettissement de l'enseignement privé aux contraintes de la carto scolaire.

C'est la méthode, en fait, qui a surtout réveillé l'ire de l'opposition et relancé les vieilles empognades. et retance les vieitles empognades.
Plus précisément la précipitation
avec laquelle le « processus logique » d'apaisement, comme le quaifiaient conjointement Jack Lang et
le Père Cloupet, s'est subitement
acctleré, Et ce notamment après la
délégation nationale de l'UNAPEL qui s'est tenne, à Saint-Malo eu début du mois de juin (lé Monde du 8 juin). Sommés par Philippe Tous-saint, le président des associetions de parents et de boseles ce des sier evant la fin du mois de juin, les députés bretnns et le ministre de l'éducation natinnale ont, à l'évi-dence, forcé l'allure et précipité le

Agir ainsi faisait fi dn ebemin Agir ainsi faisait fi dn ebemin parcouru depnis deux ans par les parlementaires socialistes (aiguillonnés par lack Lang). Et surtout fi dn travail effectué, au sein de l'enseignement catholique, par le Père Clonpet, pour qui «il n'y a de liberté vraie que de liberté vraie que de liberté contrôlée» et pour qui ln fameux « caractère propre » dn l'enseignement privé sous contrat ne devait plus se réduire à un simple enjeu politique.

Car, pour l'enseignement catholi-que, l'enjeu aujnurd'hui est ail-leurs : il s'agit de donner un sens concret à son caractère propre, qui ne soit pas seulement celui du recours ou de l'alternative à l'enseignement public. Il passe, explique en substance le Père Cloupet, par deux obligations : « l'ouverture à tnus les élèves et le respect des consciences», et par un défi : l'ins-tallation du privé dans les quartiers défavorisés en butte à l'exclusion.

Per de derapo qu

. . . . . .

US(5'55 -55'5'

JEAN-MICHEL DUMAY

(1) Les établissements d'enseignement technique et agricole pouvaient déjà être financés librement en vertu respective-ment des lois Astier de 1919 et Rocard de 1984.

(2) L'Ent attribue, au titre du fonction-nement des établissements privés sous contrat, une somme par élève correspon-dant au coût d'un élève dans le public.

## Le coût des nouvelles dispositions

OMBIEN peut « rapporter » à l'enseignement
privé la proposition de loi
adoptée par les députés?
Dans la mesure nú le
texte n'impose aucune juste aux edfinancement et ouvre juste aux collectivités territoriales une possibilité de financement des établisse-ments privés sous contrat, soumise ile-même à la règle de parité de financement entre le publie et le privé, il n'est guère possible de défiair qu'un mantant maximam auquel pourrait «prétendre» globalement le privé.

En 1991, les collectivités territoriales - réginns, départements et communes - nnt consacré près de 67 milliards de francs à des activités d'éducation, dont 24,4 milliards au titre des seuls investissements (créatinn, rénnvation et grosses réparations d'établissements publics et privés) : un peu moins de 9 milliards ont été investis par les communes qui ont en charge les écoles, 5,5 milliards par les départements qui ont en ebarge les collèges et 9,8 milliards par les régions qui ont

#### Quatre milliards de francs

Compte tenu de subventinns exceptionnelles attribuées par les collectivités locales à des établisse ments dont elles n'ont pas la tutelle (telle enmmune, par exemple, epportant son concours à la construction d'un collège), ce sont, au total, 7 milliards de crédits d'investissements qui ont bénéficié aux écoles en 1991 et 17,4 milliards qui nat été allonés aux collèges et

L'enseignement catholique (95 % de l'enseignement privé sous contrat) qui pese environ 13 % dans le budget de l'éducation nationale mais représente 17 % des

élèves en France, scolarise environ denx millions d'élèves, tans une levée de bouctiers laïques alors que l'accord portait sur « seulement » 1,8 milliard de francs étalé...

Plus précisément : na écolier sur six, un collégien et un lycéen sur cinq. Au titre de la parité invoquée par l'Assemblée (1), ce sont dane grosso modo un peu plus d'un milliard de francs qui pourrait être attribué chaque année au primaire privé par les communes et un peu plus de trois milliards an secondaire privé, soit 4 milliards de francs an total chaque ennée, au

Or les difficultés badgétaires actuelles des collectivités locales ne sont un mystère pour personne. Si les collectivités décidaient de jouer à plein la nouvelle règle de parité en matière d'investissement pour l'éducatinn, l'école publique pourrait donc perdre jusqu'à quatre mil-liards de francs environ.

On comprend pourquoi, y compris sur les bancs de la majorité. sieurs députés ont fait part de lears inquiétudes. D'antant plus vives que la parité annoncée entend prendre comme base de calcul les investissements réalisés par les collectivités territoriales au cours des six dernières années, soit depuis la decentralisation effective des cométences en matière d'éducation, C'est-à-dire six années d'efforts particulièrement sontenus en faveur des collèges et surtout des lycées

A titre de comparaison, les dépenses de fonctionnement du privé prises en charge par l'Etat en vertu de la loi Debré s'élevaient à un pen moins de 30 milliards de francs en 1992, dont 24 milliards au titre des seules rémnnérations des enseignants du privé. A titre de comparaison toujours, les necords Lang-Cloupet signés en juin 1992, visant notamment à opurer le vieux contentieux entre l'école privée et l'école publique, avaient abouti à proche avenir.

Rien de comparable, on le vnit.

evec l'amputatinn potentielle de

erédits d'investissements dant

pourrait, demain, pâtir l'enseigne-

ment public. A mnins que l'Etat ne

enmpense financièrement les

mesures généreuses qu'il vient de

prendre en faveur du privé. Une

hypothèse bien aléatnire dans un

(1) En fait, la parité contenue dans le texte de loi adopté par l'Assemblée s'en-tend au niveau local (région par région, rtement par département, etc.), tandis que les chiffres avancés lei procèdent d'une extrapolation nationale, donc nécesment approximative.

### FORMATION EN DROIT ALLEMAND

☐ Conditions d'admission -D.E.U.G. mention Droit

- Bonne connaissance de la langue allemande

☐ Formation

 Cours d'initiation au système juridique allemand : droit des obligations, droit du commerce et des sociétés, droit de la distribution... - Enseignement approfondi de la langue juridique allemande -Séjour d'un semestre ou de deux semestres dans une faculté de droit allemande (Münster, Munich)



Tél. (1) 44 41 55 24 Tél. (1) 44 41 55 20 Liberté sous contrôle pour l'Université



**EDUCATION • CAMPUS** 

## vée et l'enseignemen

= \*\*\* ....

## e pour le privé

r à panté avec le public issements sous contrat

FRIENCHOO!

Pas de gage

they be at our contract.

SAN CHURCHTON TO THE TOTAL TO

In tall by the contract of

rement to the real section of the

combrate for the community

Clear and the control of the control

note in particular to the second of the seco

Berger de la company de la com

Service of the Servic

du trata Di F.

JEAN TO THE TE

... . (5. 1: - . 6

Section 3.1

Agricality 1

Brand at The Control of the Control

American Larrest the last manager of the the second second

THE THE STATE OF KINDS STORY OF THE parafarana general Think the protect of wi THE THE PARTY AS . . T विकास के स्थान का का का का का अनुसार के स्थान का का का का का e de comprese deserte. THE PARTY STATE FAST .... Min. Berti. - A. A.P.L. POTENTIAL B. BES their state and statement STATE OF STATE OF Action, mer execution. the finance shows a ... Commission from the Printer to printer the total 1000 4000 400 . x12. .x12. Management . The first and a second · 陈二十十二 7 THE PERSON NAMED IN THE PARTY.

CONTRACTOR OF THE PARTY OF

MANAGER SAT 4 PETS T

100 m

Management of the second Marie Just date of the contract of STATE SECTION STATE STATE STATE **秦中,李平二十八年**第二章 the Manager of the Control of the Co Belleville of the said and the indicated the 24 Acres 1 tought the transmit and the

Comment control of the control of th

IATION EN DROIT ALLEMAN

SHOPE OF THE PARTY OF The server of

MILE PARTIEUS UNIV

Le teste adoption and any

Le teste acceptivate de la constant versités à déroger à une quinzaine d'articles de la loi Savary sur l'enseignement supérieur. Ce texte devrait maintenant être examiné ens and a mercial transfer par le Sénat, en principe le 3 juillet procbain. Au-delà du débat d'obs-truction mené deux jours durant par l'opposition – non sans The init correct wide procupes and the initial structure description description and the initial structure of the initial sum a shally-the and all the humour et avec la complicité, souvent bienveillante, de M. Séguin, qui a présidé au débat, – la discusfinancial estimate and section and sion parlementaire n'a pas apporté de modifications significatives au texte initial (le Monde du 12 juin), mais elle a fourni l'occasion remented triggers and

> L'objectif central de la proposi-tion consiste à généraliser à l'en-semble des établissements publics d'enseignement supérieur les possi-bilités de dérogations jnsqu'à pré-sent concédées aux seules universi-tés nouvelles. De telles dérogations étaient rendnes possibles par l'arti-ele 21 de la loi Savary de 1984, précisément destiné à faciliter la mise en place d'établissements nouveaux. Cette marge de sonnouveaux. Cette marge de son-plesse a été utilisée lors de la créa-tion, en 1991, de sept universités, quatre en lle-de-France, deux dans le Nord-Pas-de-Calais, une à La

d'utiles explications.

<u>supérieur</u>

'ASSEMBLÉE nationale a done adopté, samedi 26 juin, en première lec-

ture, la proposition de loi

visant à autoriser les uni-

Et la loi du 20 juillet 1992 a élargi la brèche, en portant à trois ans – au lieu des dix-huit-mois prévus par la loi Savary - la durée de la période dérogatoire et en mentionnant douze articles de cette loi que els universités nouvelles étaient autorisées à ne pas respecter. Il s'agit de l'article 25, précisant la nature des composantes de l'université; de l'article 26, définissant le rôle du président, du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire; de l'artiele 27, fixant les modalités de désignation du président; des arti-cles 28, 30, 31, 38, 39 et 40, éta-blissant la composition des conseils; enfin, de l'article 34, consacré au statut des instituts et

écoles extérieurs. C'est donc l'essentiel de l'organisation des pouvoirs à l'intérieur de l'université que permettra de modifier la proposition de loi, cette fois-ci sans limitation de durée. La proposition de loi stipule seule-ment que d'éventuelles modifications devront être destinées à per-mettre aux universités de « mieux adapter [leurs statuts et leurs struc-tures] à leurs missions et, en parti-culier, à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants».

#### Pas de dérapage sur les droits d'inscription

Le deuxième objectif consiste à elargir le champ de ces déroga-tions. Aux articles déjà mentionnés par la loi de 1992, le texte que viennent de voter les députés ajoute tout d'abord l'article 32, qui fixe l'organisation des nnités de formation et de recherche (UFR). Chacune des composontes d'un étoblissement peut proposer au conseil d'administration une modification de ses propres statuts », précise le nouveau texte de loi. Comme l'a précisé Jean-Pierre Foucher, député (UDF) des Hautsde-Seine et rapporteur de la commission des affaires enlturelles, cette dérogation à l'article 32 « pourrait intéresser certaines UFR particulières, comme celles de médecine, de pharmacie, qui pourront se doter de structures plus souples »

D'autre part, le régime déroga-toire est étendn aux articles 41 et 42 de la loi de 1984, qui établis-sent le régime financier des universités. Selon M. Foucher, cette disposition permettrait aux nniversités volontaires « d'intégrer dans leur budget la totalité de leurs ressources, y compris les charges de personnels; de rémunèrer certains intervenants avec des crédits non utilisés, car destinés à des postes vacants; de rechercher des formules de cofinancement: ou de passer un

Tous les établissements valantaires pourrant déroger, largement, à la loi Savary de 1984

Liberté sous contrôle

pour l'Université

disposition de l'université un salarié qui viendrait enseigner. » Le rapporteur du texte a précisé deux points essentiels : « La passi-bilité de déroger au règime finan-cler ne risque pas d'entraîner des dérapages concernant le montant des droits d'inscription (...). Par ailleurs, elle ne dispensera en aucune manière du respect des règles de la comptabilité publique. » Dans le cours du débat – et avec l'assentiment de M. Fillon, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, - M. Fréville, député qu'à celles du décret relotif à la comptabilité publique.»

contrat avec une entreprise permet-

tant à cette dernière, moyennant contre-partie financière, de mettre ò

Et M. Fréville expliquait :

\*\*Lorsque nous avons préparé cette
proposition, nous voulions d'abord
assouplir l'utilisation des crédits
d'emploi. Actuellement, quand des
emplois sont offectés aux universités, nombre d'entre eux restent
vacants et sont utilisés par le ministère, aul le tronsforme, par exemvacants et sont utilisés par le ministère, qui le tronsforme, par exemple, en heures complémentoires. Nous proposons donc qu'ils puissent, à la demande des universités, être transformés en crédits utilisables par celles-ci (...). En second lieu, les universités rencontrent souvent des difficultés dans la gestion de leurs ressources propres. Ainsi, si une université a obtenu des crédits de recherche, par contrat avec des entreprises privées; elle ne peut pas les utiliser comme elle l'entend. Nous voudrions que les universités puissent le faire.»

### des présidents

puissent le faire.»

Snr quoi le ministre conclusit : Les dérogations aux articles 41 et 42 ne peuvent pas donner aux uni-versités le droit de ne pas respecter les règles de la comptabilité publi-que, ni les décisions prises par le gouvernement sur les droits d'ins-cription. En revanche, les universites pourraient recruter des contractuels cadres d'entreprise sur leurs crédits, ou signer des conventions avec des entreprises pour développer des formations en alternance.

Enfin, la proposition de loi fixe les conditions de ces dérogations. Pour sortir, sur les quioze articles mentionnés, du cadre de la lol Savary, les universités qui le sou-baitent devront respecter deux règles. D'une part, il leur faudra, pour modifier leurs statuts, passer par une délibération « prise à la majorité des membres en exercice du conseil d'administration ». On notera que cette disposition assou-plit sensiblement la règle - très contraignante – prèvue par la loi Savary, qui impose la majorité des deux tiers du conseil pour toute délibération statutaire.

En outre, les demandes de dérogation devront être soumises à l'appréciation du ministre de l'en-seignement supérieur. Sauf observations de sa part dans un délai de deux mois, « les statuts modifies seront considérés comme approuvés », le ministre se réservant la possibilité, après évaluation au hout de trois ans d'expérience, de mettre fin à la dérogation. A cet égard, M. Fillon a précisé que l'Etat « doit gorantir l'outonomie des établissements, tout en veillont à la cohérence de l'ensemble, à l'équilibre des formations sur le territoire et au caractère national des diplômes. Seules pourront donc être conduites les expériences conformes à ces principes; seules seront autorisées les dérogations demandées en raison de besoins spécifiques dûment justifiés.

Les présidents d'université, manisestement pris de court et bien silencieux depuis que la proposition de loi de la majorité est connue, auront tout loisir, lors de leur réunion de jeudi le juillet. d'eu apprécier la portée.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Se Monde DES LIVRES

### Un entretien avec Antonio Ruberti

«Il faut réorganiser, autour de deux grands programmes, l'ensemble des actions de la Communauté européenne »,

nous déclare le commissaire européen à la recherche, à l'éducation et à la formation

« Tous les grands programmes européens en matière d'éduca-tinn (Ereemus, Comett, Lin-gua...) enivent à leur terme à la fin de 1994. Etes-voue favorable à leur maintien et à leur déve-loppement? Ou faut-il récrienter l'action de la Communeuté dans le domaine de l'éducation et de la formation? la formation?

- Je peux le dire d'autant plus sereinement que je viens d'arriver à 8 raxelles : le bilan de l'action engagée depuis six ans est positif. Sien que le traité de Rome que mentionne pas l'éducation dans le champ des compéteoces communautaires, six programmes oot été lancés depuis 1987. Ils om bénéficié de plus de 1 milliard d'écus et ont permis d'accélérer la coopération entre les Etats membres. Grâce à Erasmus et à Lingua, 250 000 étudiants et des milliers d'enseignants ont pu bénéficier d'une période de mobilité en Europe et renforcer, ainsi, la com-munauté iotellectuelle européenne.

» De même, Comett a permis le développement de réseaux de coopération entre les universités, les entreprises et les régioos. La Communauté a également soutenu des initiatives pour le développe-ment de l'enseignement à distance qui favoriseot la mobilité des programmes, complémentaire de la mobilité des personnes. Enfio, le système européen de transfert de crédits (ECTS) permet d'avancer, pas à pas, sur la voie de la recoo-naissance académique des formations et des diplômes des différents

» Dans tous ces domaines, la valeur ajoutée européenne a été manifeste et ces programmes ont connu un réel succès. Il convieot donc de poursuivre l'effort. D'au-tant que le traité de Masstricht fait de l'éducation, pour la première fois, l'un des domaines de compé-tence de la Communauté, il serait paradoxal de remettre en cause cette dynamique. Mais il faut redéfinir le cadre d'intervention en tenant compte des expériences faites et en s'appuyant sur les objectifs fixés par le nouveau

traité. - Que eignifie « redéfinir le cadre d'intervention » ?

- Je voudrais d'abord dire uo mot des objectifs. Car le problème est complexe quand on constate qu'il y a plus de quatre millions de jeuoes de moins de viogt-cinq ans au chômage en Europe. Il est indis-pensable de renforcer la qualité des formations et des diplômes pour préserver la compétitivité européenne. En même temps, il est nécessaire d'améliorer l'offre de formation de chaque pays pour préserver l'équité générale du système. Tout cela en préservant les diversités nationales qui constitueot une des richesses de la Communauté.

» C'est dans ce contexte difficile qu'il faut redéfioir notre action. Les différents programmes d'éduca-tion ont été lancés, depuis six ans, de façon un peu dispersée. Cela a créé des redondances, des chevau-chements, des déséquilibres. Il est indispensable de ratiooaliser et de simplifier l'ensemble des disposi-

- Est-ce une question de pro-cédure nu d'arientation géné-

 La question des procédures n'est pas négligeable. Et oous savons hien que Bruxelles est criti-qué pour sa bureaucratie excessive. Toutefois la critique est facile : il n'est pas simple d'organiser la mobilité de 250 000 étudiants d'un pays à l'autre, et nous ne sommes pas persuadés que les administra-tions nationales feraient beaucoup mieux, mais il est clair que oous devons simplifier et mieux coordonner la gestion de toutes ces actions, les regrouper pour accroi-tre leur impact, pour favoriser les écocomies d'échelle et assurer uoe meilleure rentabilité de l'investissement financier de la Communauté.

#### Un calendrier serre

» C'est pourquoi la Commission a adopté, le 5 mai, un document d'orientation qui a fait l'objet d'un premier examen, le 11 juin, par le conseil des ministres européens de l'éducation. Ce projet a également été présenté à la commission des affaires culturelles et sociales du Parlemeot européen.

avons définie consiste à regrouper l'ensemble des actions dans deux grands programmes: l'un consacré à l'éducation. l'autre à la formation le placement des étudiants dans l'industrie par l'intermédiaire de Comett, la coopération eo matiere de formation des enseignants, les systèmes de formation à distance.

» Enfio, une fois le traité de faastricht ratifié, la Commission a l'iotention de lancer un programme important de coopération au niveau de l'enseignement scolaire afin de développer, dès l'enseigne-meot secondaire, la dimension européenne de l'éducation.

» En matière de formatioo prosessionnelle, l'objectif est de s'appuyer sur le maillage de plus en plus dense de réseaux de coopération qui se sont mis en place dans le cadre des programmes actuels comme Comett, Force ou Petra. Ces reseaux de ceotres de ressources pourraient se constituer au niveau national, régional ou secto-riel et concerneraient les activités couvrant toutes les formes de formation professioonelle, qu'elle soit initiale, continue ou avancée, y compris, comme c'est le cas aujourd'hui, l'échange de jeuoes travail-

- Cela signifie-t-il qu'Erasmus ou Comett vont disparaitre et se fondre dene des progremmes plus vastes?

- Non. Ces actions ont une iden-tité forte, un label reconnu que les pays membres veulent préserver. Mais ils devraient constituer des volets des programmes plus larges que nous voulons définir. - Quel eet le calendrier de

mise en œuvre de cee modifica-tions ?

- Les programmes actuels arrivent à leur terme à la fin de 1994. Tout doit être prêt pour prendre le relais à partir de 1995. Or le nouveau traité fixe, dans son article 126, le principe de la codécision avec le Parlement européen pour les décisions dans le domaine de l'éducation et celui de la reconstra l'éducation et celui de la « coopération » avec le Parlement pour tout ce qui touche à la formation pro-fessionnelle (article 127). Cela oous impose un calendrier très serré. Sur la base des orientations actuelles. nous allons préparer des propositions précises pour chacun des deux grands programmes et nous professionnelle. Pour ce qui est de l'éducation, ce cadre unique et alloos les présenter formellement

en octobre ou novembre prochains. Compte tenu des élections européennes du printemps 1994, l'examen de ces projets par le Parlement et le conseil devrait interveoir dans les premiers mois de 1994, afin que ces programmes puissent être lancés au 1º janvier

- Compte tanu de l'importance des enjeux, ne eereit-il pas plus saga de prolongar d'un an le aystème actuel pour ee donner le temps de la réflexion? Je ne le pense pas. Ce butoir de la fin 1994 oblige l'ensemble des partenaires à preodre leurs respon-

sahilités et à aboutir rapidement, Meintenent que les grands programmee d'échenges et de conpération universitaires eant lancée, le Commission n'e-t-elle pee la tentation de passer le releie eux Etets membres pour consacrer ses ressources au lan-cement de nouvelles initiatives?

- Des programmes-phares comme Erasmus ou Comett doi vent être consolidés et reoforcés par la Communauté. En revanche, rien n'ioterdit à la Commission de réfléchir à uoe déceotralisation, vers les Etats membres, de la ges-tion administrative de ces actions spécifiques. Cela suppose que les Etats membres s'engagent davantage dans le pilotage de ces actions et que le caractère européen de celles-ci soit mainteou.

- Cela entraînera-t-il une par-ticipation finencière accrue des Etats membres? - Avec les ressources commu-

nautaires qui sont les siennes, le rôle de la Commission consiste à ouvrir des pistes, à amorcer des projets de coopération entre les Douze et à permettre leur dévelop-pement à grande échelle. L'action communautaire doit aboutir progressivement à une situation où les Etais membres puissent donner une contribution aux programmes. alors que la phase expérimentale s'achève et qu'il est possible, main-tenant, de lui donner un caractère plus régulier. Mais attention : il y aura toujours besoin d'un effort financier communautaire pour ren-forcer l'innovation dans l'éducation et la formation, en complément des actions menées au niveau des Etats

Propos recueillis par GÉRARD COURTOIS

## Des étudiants pour Sarajevo

Venus de tous les campus de France, ils veulent lutter contre l'indifférence qui entoure la situation dans l'ex-Yougoslavie

ORSOU'IL vous arrive de vous réveiller par un beau matin calme, vous croyez ovoir fait un mauvois rêve, et puis vous vous rendez compte que cela n'était pas un rève et que cela n'est pas fini, tout redevient difficile. J'espère que vous n'en ferez jamais l'ex-Sabina A... a commencé des

études de journalisme. Stoppées nettes par les obus de Sarajevo. Et pourtant, elle écrit : « Et vous ne pouvez pas vous foire à l'idée que vos amis soient soldats, qu'il y ait tant de personnes que vous ne reverrez jamais, que vous n'alliez plus en cours, que vous ne sortiez plus (...). Maintenant, j'assiste si souvent à l'enterrement d'omis proches qui n'ont généralement pas plus de vingt-cinq ans. Je discute avec eux, je déblaie lo neige. C'est dur de discuter ovec des amis et de ne pas entendre leur voix, de ne pas les voir. Mais je refuse de croire que je ne les verrai plus jamais. Et quand je vais me coucher, avant de m'endormir, j'imagine, sans le faire exprès, des tombes, et souvent je me réveille en pleurant.» Poémes, lettres, dessins, photos,

Magistère Banque Finance.

Tël.: 44-11-58-00.

Université Panthéon-Assas, Paris 2

DESS de Techniques Boursières et Financières

Sont offertes : 5 places pour admission de candidats extérieurs au

Diplômes requis : Maîtrise de Sciences Economiques. Maitrise

Date limite de remise des dossiers : 14 juillet 1993.

Université de Paris 2 - Bureau 209 - 210 92, rue d'Assas 75270 Paris Cedex. Mention DESS. TBF.

Renseignements et formulaire d'inscription :

M. le professeur Ivao CHRISTIN

rèves, cauchemars, espoirs, simples envie de parler ou de témoigner : rend l'hiver dernier en compagnie de une association strashourgoise a eu cinq étudiants en 8TS du lycée Coll'idée de réuoir en une revue, Sveza, les témoignages d'étudiants d'ex-Yougoslavie et de redonner la parole à ceux qui pensaient l'avoir perdue. Svezo («lien», en serbo-croate) est hilingue. D'un côté le français, de l'autre « une langue qui a désormais plusieurs noms : serbo-croate, croatoserbe, bosniaque, serbe, croate». « Nous n'ovons pas o choisir, précisent en prologue les jeuoes éditeurs (t). Nous chercherons simplement o en tirer le meilleur : grâce à cette lan-gue et malgré ses différents parlers, ces jeunes se comprennent, et notre combat se place o l'intérieur de cette compréhension. »

Tisser des liens : plusieurs étudiants en France en sentent l'urgence à mesure que s'impose iosidieusement la ootion de natioo «etbni-que». Urgence de l'action. En marge des idéologies, des discours jugés vains, face à l'humanitaire. Certains n'hésitent pas à partir, comme Eric Anglade, qui a lance, sur un coup de cœur (au sens propre), le mouvemem Etudiants pour Sarajevo.

Lancé dans la vie active, dans la

bert de Lyon à Sarajevo, dans le cadre d'un convoi de l'association Equilibres. L'émotion se fait devoir. Eric plonge corps et ame dans un projet d'aide, organise en mai dernier des rencootres à Lyon qui rassemblent des étudiants venus de Rennes, Strasbourg, Mâcon, Charleville. Nice. Tonlouse... mais aussi de Stockholm, Bergame. Genève, Rome, Esseo. Puis se dégage, intuitivement. la nécessité de travailler sur le long terme à la reconstruction humaine, par-delà l'appartenaoce ethnique. « L'Indifférence

#### est une complicité.

Des contacts sont pris avec un lycée de Sarajevo et les rares étu-diants encore présents. Un programme d'actions de reconstruction est mis en place : ouveriure d'un bureau étudiant européen dans la capitale bosoiaque, lieu culturel mais aussi centre documentaire avec moyens de communication satellitaire, pour garder le contact : organisation d'un convoi de vivres et de matériels scolaires, aide à la création d'une organisation étudiante indépendante; lancement du projet de construction d'un lycée européen à la place du lycée Gymnasia II, Mais. bien sur. il faut des fonds, frapper aux portes, convaincre au mieux, sinon affronter le silence.

Quand Etudiants pour Sarajevo tenje d'a organiser dans la durée la réponse à l'isolement et à l'abandou de la jeunesse de Sarajero », d'autres, au sein de la Coordination étudiante contre la purification ethnique, créée en mars dernier, tentent, en France. de briser l'indifférence qui sommeille. Ils viennent de tous norimeille. Ils viennent de tous hori-zons : élèves des Écoles normales 67000 Strashourg. Tél. : supérieures, des universités, de 88-25-19-39.

grandes écoles. Certains sont encore lycéens. Ils ont entre dix-sept et treote ans. Européens dans l'âme, ils sont décus par les politiques et esti-ment que l'Europe n'a pas de sens si elle se construit ainsi sous le sceau de l'indifférence ou simplement de l'incomprehension. Avant tout, ils ne veulent pas laisser s'affadir leur capa-cité d'indignation.

«L'indifference est une compli-cité», indique la coordination. Une charte a eté définie : refus de la fatatité de la guerre et dénonciation des politiques nationalistes agressives, condamnation des crimes perpetrés au nom de la «purification ethni-que», dénonciation de l'orientation des diplomaties européennes qui entérinent les conquêtes réalisées par la force, mobilisation du monde étudiant et universitaire.

« Il fout lutter contre le fatalisme historique, cette houillie du ceur, explique Isabelle, vingi-neuf ans, en philosopoie à la Sorhonne. Nous ovons un devoir de fermeté intectuelle. » Y compris, précisent les étudiants, face à leurs aines, leur: parents, «uni étoient les premiers à s'insurger contre la guerre d'Algèrie. L se mobiliser en mai 1968 n. mais qui. aujourd'hui, « restent terriblemen: silencieux v.

J.-M. Dy.

(1) Le n-1 de Sreza a été réalisé et imprime grace au Centre universitaire d'en-seignement du journalisme de Strasbourg. Il est vendu 16 francs en France et distribué gratuitement en ex-Yougoslavie (voir refe-rences ci-dessous).

► Coordination étudiante enntre la purification ethnique: 45, rue d'Ulm. 75005 Paris (contaet, Jacquas Le Meur: (1) 42-84-01-21). Etudiants pour Sarajevo: 8P 1173. 69201 Lyon Cadex 01. Tél.: 78-28-22-63.

## Contre l'élitisme antirépublicain

par Hubert Bouchet

E que l'on sait de l'avenir du trevall humein et de le complexité croissante de la société fait conclure à l'élévation obligatoire du niveau général d'instruction. Une discrimination économique et sociale nouvelle ne manquera pas de eéparar ceux qui disposeront de la visibilité et ceux qui n'en disposeront pas. La lutte contre cetts discrimination est prioritaire. Elle prend un tour nouveau pour tous ceux qui hier pouient traverser la vie sane le type de bagage que donne l'instruction.

Dans cette donne nouvelle, l'école devient incontournable pour outiller tous lee individue en vue du travail et de le vie. Il lui revient d'assurer la culture de base à chacun. Est-elle en capacité de le faire? Aesurément non, pour des raisons qui tiennent moine à se capacité à instruira qu'à se capacité à permettre le bon choix aux individus un à un, La distance qui existe entre le monde de l'école et la frection le plus démunie des usagera est ici en cause. Pour lee plus éloignés, il ne e'agit pas seulement de dietance meie d'existence dans des mondes différents.

Plus que les autres, ces demiers sont démunis dans la face-à-face evec les «organes» de l'éduca-tion : un face-à-fece cruel parce qu'inégal. L'un des partenaires sait son avenir conditionné par la fréquentation d'institutions de la formation qui ne lui sont ni intelligibles ni accessiblee. Le fait de disposer d'une moindre vélocité dans la maniement du lengage et des concepts, voire dans leur disposition et leur maîtrise, construit une relation de dominés à domi-

nants. L'autre pertenaire, raprésentant les «orgenes» d'éducation, en connaît parfeitement le fonctionnement : les enfants d'enseignante ns réuseissent-ile pes à l'école dens des proportions avoieinant

Aucune différance congénitale de potentiel Intallectuel ne justifie lee écerts constatés. Il est slors able de considérer que les résultats etteints par les enfants d'eneelgnents, et plus généralement par ceux de professions tuelles, solent un objectif pour tous. Viser cet objectif conduit à chercher les voies et moyens pour eortir du système melthuelen de reproduction sociale encora à l'œuvre, à rompre avec l'élitisme antirépublicain.

Cele porte le réflexion sur le

domeine de l'eccompagnement rapproché de l'individu concerné et notamment de l'orientation. Elle se fait par des inflexions permanentes pour tous ceux qui sont dens le bain : pour les autres, elle sa pré-sente de façon brutala, voire dramatique, sous la forme du couperet. Enseignants et orienteurs y participent avec le pouvoir indiscutable de l'expertise. Or, à distance culturelle des plus éloignés, ils ne pauvent établir les rapports fruc-tueux et souhaitables de confience et d'égalité. Dès lors, pour ouvrir le jeu et rendre possibles les choix, pourquoi ne pee envisager l'intervention d'une tierce personne pédagogiquement Indiscuta-ble et etructurellement indépendante des parties?

Cette démarche n'est pas sans rappeler l'essistance du tiers, syn-dicaliste ou conseiller du salarié par exemple, dens les confronta-tions professionnelles qui existent entre employeurs et salariés.... ou ls plus récente innovetion en matière de police, avec l'evocat qui peut désormaie être commis su cours de la garde à vue. Dans l'un et l'autre cas, le contradictoira spporte un « plus » pour la liberté des gens en cause.

Poursulvant la comparaison, on pourreit penser à une sorte d'a evocat scolsire » en situation de légitimité et d'éminence équivalente à calle du maître, mais avec un statut indépendant pour consti tuer un réel contrepoids. Serait-il sacrilège de panser qu'à certaines étepes où des décisions vont engager tout l'evenir d'un Individu puissent être mises en œuvre des procédures contradictoires pour que le décleion eoit prise en connaissance de causa per calui qui, toute sa vie, en supportera les conséquences directes et quasi exclusives?

#### L'intelligence en friche

Puisqu'il n'est pes normal d'être à la fois «juge et partie», le temps est venu d'envisager un servica public national de l'orientation qui illerait ces avocats d'un nouveeu type. Indépendent des « organee » chargés de l'instruction et opérant en parallèle, il permet-trait à chacun de prendra sa place eu mieux dens le parcoura d'ins-truction, L'école retrouverait à son tour sa mission fondatrice : libérer les hommes et non seulement les former eux exigences de l'écono-

Concrètement, le procédure contradictoire ouvre toutes les parties à la liberté et répartit les res-ponsabilités. Elle fait entrer dans une logique contrectuelle substituée à une logique de subordination. Elle donne aussi le signe que le vérité n'est pas du seul côté des « organes ». Gageone que le dés-egrément qui en l'résulterait en termes de cerditude et de tranquil-lité des « fonctionnelres de l'école », volra des parents, esrait plus que largement compensé pour les individue concernés qui plémentaires d'eccomplissement personnel et de responsabilité. Les premiers verraient allégé le « droit de vie ou de mort » que leur confère le pisce monopolistique qu'ils occupent ectuellement en matière d'orientation.

Oien entendu, tout n'est pse à faira, et déjà cà et là des opérateura sgissent. On leur donnerait une efficacité supplémentaire pour ls liberté plus grande. La volonté de calibrer cette intervention d'un nouveau type à partir d'exigences particulières des plus démunie, exclus virtuels, en assurerait l'efficacité euprès des eutres per surcroît, comme dh la Bible.

Comme à leur habitude, d'eucuns salueront la justesse de l'idée et en refuseront l'epplication eu nom de l'impossibilité à en financer le montant. Disons d'ebord à tous cae comptables à bésicles et lustrine que l'intelligence laissée en friche n'e de prix ni pour l'individu ni pour la collectivité. Au surplus, sait-on ce que coûtent et vont cofiter les violences engendrées par toue ceux qui, du fait des procédures qui leur sont étrangères, esvent leur deetin scellé sans qu'ils eient eu loisir d'être entsndus hors d'un face à face inégal ? Par là peut-être rejoignons-nous le randez-vous manqué de l'école, de tous les démunis...

Luttent einsi contre le friche dans l'intelligence, on contribuera à l'émancipation des individus et à la construction collective qui ne se mesure pas exclusivement par des

Dans l'ordre professionnel, l'in-novation et la création en continu, qu' commendent l'avenir, ont besoin d'un substrat enrichi par l'Intelligence évellée. Dans l'ordre individuel, le bonheur est au bout des moyene donnés à checun d'être le plus possible l'auteur des actes de sa vie... Il faut déborder l'utilitarisme per l'instruction et le culture. Afrisi, selon l'incomparable formuler de Melretate « sesoun pourra prendre sa part de l'héritage de la noblesse du monde».

► Hubert Bouchet est secrétaire

3 EMES CYCLES ROFESSIONNALISEZ VOTRE FORMATION

MANAGEMENT DE LA DISTRIBUTION OIRECTEUR PÉOAGOGIQUE LEON SALTO POS DE TRANSE PERNTEMPS

GESTION ET FINANCE D'ENTREPRISE

MANAGEMENT COMMERCIAL ET MARKELING DIRECT

MASTER EUROPÉEN DE AFFAIRES

titulaires d'un diplôme BAC et ou équivalent



L'EDC PARIS-LA DÉFENSE 70. GALERIE DES DAMIERS - LA DÉFENSE 1 92400 COURGEVOIE MÉTRO : ESPLANADE DE LA DÉFENSE MÉTRO : ESPLANADE DE LA DÉPENSE

MÉTRO : ESPLANADE DE LA DÉPENSE

TÉL: (1) 47 73 63 41

### Le Monde

#### ABONNEMENTS VACANCES

□ Vous êtes abonné(e)

FAITES SUIVRE OU SUSPENDRE VOTRE ABONNEMENT PENDANT LES VACANCES oyez-neus au moins 16 jours à l'avence le bulletin ci-dessous sans oublier de nous lociquer unéro d'abenné (vous trouverez ce numéro en haut et à gauche de le « une » de votre journel).

| iu<br>Fransifert sur le lieu de vaca | man Granco mátrotal | bules retirement  |            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| tutu en en en de vaca                | #u                  | topie Gaquerioiti | <u> </u>   |
| Votre adresse de vacances :          | noferous            |                   | <u>.</u> . |
| ADRESSE                              | PRENUM              |                   |            |
|                                      |                     | <u> </u>          |            |
| Code postal                          | I I I Ville         | , '               | ٠.         |

Renvoyez-nous au molps, 15 Jours à l'avance ce bulletin accompagné de votre réglement DURSE MILITERANCE DEL

| 2 someines (13 n-)          | 2 mots (78 m-) |
|-----------------------------|----------------|
| VOTRE ABONNEMENT VACANCES:  |                |
| DURÉE du                    | au             |
| VOTRE ADRESSE DE VACANCES : |                |
| NOM                         | _ PRÉNOM       |
| ADRESSE                     |                |

VOTRE ADRESSE HABITUELLE :

A cavoyer à « LE MONDE », Service abonnements. 1, place Hubert-Beuve-Méry, 94852 Ivry-sur-Seine Code:

□ Certe Bleue N

Sur minitel 3615 LEMONDE code ABO

### REPÈRES

BIENNALE DE L'ÉDUCATION. La deuxième Adition de la Riennale de l'éducation et de la formation eura lieu à Paris du 9 au 12 avril d'échange entre professionnels, enseignants, éducateure, formateurs, responsables d'institutions éducatives, etc., elle permettra, durent quatre jours, de débattre des recherches et des innovations françaisss et étrangères. Plusieurs dizaines de conférences seront aussi proposéee sur des thèmee d'actualité. L'Association pour la promotion des recherches et des innovations en éducation et formation (APRIEF), qui organise la biennale, Isnce un eppel à contributions. Chercheurs et praticiens sont invités è edreeser leurs projets de communications svant le 5 septembre 1993.

➤ Renseignsments eu secréta-riat de la Blemnate, université Paris-X, báz. C 301, 200, avenue de la République, 92001 Nen-terre. Tél : (1) 40-97-70-73.

COUTS DE L'ÉDUCATION. LA direction de l'évalustion et de la prospective (DEP) du ministère de l'éducation nationale publie, pour 1992, une évaluation du coût de l'éducation. La dépense totale est de 460.6 milliards de france (6,6 % du produit intérieur brut de 1992) el représente 8 050 francs par habitam ou 28 100 francs par élèvs scolarisé. A prix constants, elle s'est accrue de 2,1 % par rapport à 1991 alors que le PIB, dans le même temps, n'a augmenté que da f.2 %.

Les álèves coûtent plus cher à mesure qu'ils evancent dans leur cursus scolaire. De 16 000 francs par an en moyenne à l'école maternelle, le dépense passe à 19 000 francs à l'école élémentaire puis à 32 000 france au collège et elle aneim 42 000 francs au lycée. Au total, si l'on considère la scolanté type d'un élève décrochant son baccalauréat après quinze années passées à l'école plus un redoublement (dans le second cycle), la dépense totale théorique s'élève pour 1992 à 432 200 francs.

Dans le supérieur, la dépense moyenne par éludiant s'élàve à 41 100 francs. Les disparités sont toutefois importantes à ce niveau. de 31 200 france pour un étudient dans une formation universitaire à 52 500 francs pour un élève d'IUT el à 74 700 france pour un élève

➤ Note d'information nº 9328, juin 1993. DEP, 58, boulevard du Lycée, 92170 Vanves.

ELECTIONS, Pour l'année scolaire 1993-1994, les élections des représentants des parents d'élèves oux conseils d'école et aux conseils d'administration des collèges et des lycées aurons lieu le 15 ou le 16 octobre 1993, chaque établissement déterminant le jour du scrutin. Le décision d'organiser ces élections sur une période plus resserrée qu'suparavant e été prise par le ministère de l'éducation nationale à la demande des fédérations de parents d'élèves, afin de permettre une mobilisation plus importante des familles.

NRP. L'Institut netionel de recherche pédagogique, qui e changé de statuts eu début de l'année, e réélu Pierre Lena président de son conseil d'administration et de son conseil scientifique. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé de physique et doc-leur ès sciences, M. Lena est spécialiste d'astrophysique. Professeur à l'université Paris-VII et chercheur à l'Observatoire de Paris, il est membre de l'Acedémie des

LYON, M. Guy Aubert, professeur des universités à Grenoble-I, vient de voir son mandat de directeur de l'École normale supérieure de Lyon renouvelé pour une M. Aubert est le patron de l'ENS-Lyon depuis sa création.

MAGISTÈRES. Au délour du débat psrlementaire sur l'enseigne ment supérieur, dans la soirée ds vendredi 25 juin, la ministre de l'enseignement supérieur et de le recherche e glissé, en passant, une perite phrase qui va redonner le moral aux responsables de magis-tères : « M. Chevènement evait eu raison de créer des magistères. C'est M. Jospin qui en e empêché l'extension. Nous souhaitons leur Créée en 1985, les magistèree une soixantaine ont été habilités sont ouverts, de facon sélective, à des étudiants au moins titulaires d'un diplôme de premier cycle et débouchent, en trois ans, sur des formations professionnalisées de haut niveau. Après 1988, M. Jospin avan galé toute création nouvelle de ces formations qu'il jugeait trop sélectives et coûteuses et, depuis 1991, il avait créé une autre filière, celle des instituts universi tanes professionnalisés, formant en quetre ene, et non cinq, des magnigurs-mattres.



UNIVERSITE PARIS

IUP Génie Mathématique & Informatique

Science & Technologie de l'Information

Une formation bidisciplinaire Mathématique-Informatique

Délivrant des diplômes nationaux : DEUP, Licence, Maîtrise de Génie Mathématique & Informatique et le titre

Clôture des inscriptions : 6 juillet 1993

Renseignements: IUP Math-Info - place de Lattre-de-Tassigny, 75016 Paris. Tél.: 44-05-42-47 ou 44-05-42-43.

sur 3 ans de Bac + 1 à Bac + 4.

Entrées possibles en In et 2º année.

Etudiants concernés : 1 et 2 année de DEUG.

Scientifique, classes préparatoires (Sup. et Spé.).

d'Ingénieur-Maître.

Le Monde pour fuir e monde

### Trois conseils pour ne pas manquer le Monde cet été

- Achetez-le, si possible, chaque jour chez le même marchand de journaux.
- Réservez-le à l'avance. ♦ Vous préférez recevoir le journal chez vous par la poste ? C'est possible, même pour quinze jours seulement. Pour profiter de l'abonnement vacances, tapez 3615 LEMONDE code ABO, ou appelez

Et si, malgré tous nos efforts, vous ne trouvez pas votre journal, appelez gratuitement le numéro vert : 05.40,14.31 réservé à nos lecteurs (du 5-7 au 29-8), et nous ferons parvenir le Monde au marchand insuffisamment approvisionne.

.....

## CYCLES

MENT DE LA DISTRIBUTION DE CHE LEGIE BALYO FOR DE FRANCE PRINTERS

ET PINANCE D'ENTREPRISE

MEMENT COMMERCIAL

MARKETING DIRECT EUNOPEEN DEW AFFAIRES

of the was one experienced that alone e la cuesta è ans d'expérience

the State State II IN THE PART C (1) 47 73 63 41

## Le Monde

### NEMENTS VACANCES

Vous êtes abonné(e) CHARGE WORKS AND AND MENT OF PENDANT OF VACANTES

by group a security in transfer of the control of a control of the وبدؤ أأدام ودا يعجبون ميعان Course disconsistence in part and inches a discourse

SHELDING .....

us n'étes pas abonne el the A submitted from the relation to a rate of the relation of Market State of the state of th

A Company of the Comp similar on a second of the

medical St.

-

SINCHOT COM MANY

### **SPORTS**

TENNIS: Championnats de Wimbledon

### En hommage à Martina

Pour sa vingt et unième participation consecutive aux Championnats de Wimbledon, Martina Navratilova, qui fêtere son trente-septièma anniverseire en octobre, s'est qualifiée mardi 29 juin pour les demi-finales, stada du tournoi qu'elle atteint pour la seizième fois de sa carnère. C'est en l'honneur de cette chempionne d'exception que la joueuse tchèque Mélenie Hingis prénomma sa petite fille Martina, il y e douze ens. Devenue suisse par le remeriege de sa mère, celle-ci marche sur les traces de son aînée : après avoir geané le tournol juniors de Roland-Garros il y e trois semaines, alle a attaint le troisième tour de cette épreuve à Wimbledon.

#### LONDRES

de notre envoyé spécial Elle se met snr la pointe des pieds pour serrer la maio de l'ar-bitre de chaise à la fio de la partie. Elle est plus petite que les ramassenses de balles qui l'ont assistée sur le court. Elle semble aussi fragile que la petite mar-chande d'allumettes du coote de Noël. Martina Hingis a douze ans, les bras comme des baguettes, les jambes comme des flûtes. Elle est toute maigrelette. On jurerait qu'elle a dn mal à soulever sa raquette. Oo craint qu'elle ne se mette à plenrer, qu'elle ne tombe de fatigue ou oe trépigne de rage après chaque point. On dirait une enfant comme les autres, et on déconvre une surdouée.

#### Un grand-père dissident

Mardi, au denxiéme tour dn championnat inniors de Wimble-don, la fillette fait face à une Slovaque qui la domine d'une tête, une « vieille » qul court sur ses dix-sept ans, Zuzana Nemsakova. Celle-ci'est d'abord déroutée par Cette gamine qu'elle aperçoit à peine de 4'autre côté du filet : Martina Hingis ne sert pas plus fort qo'à la cuiller, ose à peine monter an filet; elle distribue pourtant le jeu à sa guise. La Slo-vaque comprend qu'elle ne doit pas se laisser endormir, elle alour-dit la frappe, prend plus de ris-ques, bonseole la Suissesse. Zuzana Nemsakova revient ainsi à un set partout, et à deux balles de 3-0 sur sa lancée. Honteuse, elle perdra pourtant le troisième set, et le match, qui semblait trop

Avce une clairvoyance sidérante, Martioa Hingis est parve-nue à reprendre le contrôle du jeu, variant les effets et la profondeur de ses coups. Elle n'a plus été inquiétée par le surplus de puissance de son adversaire qui, un instant auparavant, la mettait bors de portée de la balle. Elle a fait exactement ce qu'il fallait faire au moment précis où il fal-lait le faire.

Manifestement, les fées du ten-nis se sont penchées sur le ber-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALEMENT

corps. - II. Certains servent è la

chassa, d'autres à la pêche. -

III. Complètement épuisée.

Façon de couper. - IV. Aura un

avenir des plus heureux. Jeu de

boules. - V. Ne manquent pas

d'aplomb. Titre étranger. -

VI. Exclemation. Trevaillons

avec mesure. - VII. «Tour» qui

tra. Roulé per un garde-

donc pas la discussion. -

champatre. - IX. Ne supporte Eus.

I. Contribue à la pureté d'un

ceau de cette enfant. Sinon les fées, du moins ce qui en tient lieu aujourd'bui, les agents. La firme de l'Américain Mark McCormack la couve comme un poussin. L'un de ses représentants, l'ancien joueur de Coupe Davis allemand Damir Keretic, en est particuliè-rement chargé depuia trois ana. Martina Hingis venait tont juste d'arriver en Soisse.

En fait, l'bistoire de eette enfact de la balle commecce en Tchéco- slovaquie à la fin des années 60, quand les ebars sovié-tiques interviennent pour mettre un terme au « printemps de Pra-gue ». Le grand-père de Martioa est un dissident qui va passer plusieurs années en prison. Aotre mesure de rétorsioo : la fille de la famille, Mélanie, qui est une espoir du tennis tebécoslovaque, ne bénéficiera plus des facilités d'entraînement qui soot accordées à la même époque à une actre ebampionne en berbe, Martica Navratilova,

Tandis que celle-ci entame une carrière de grande championne, Mélanie se marie à un certain Hingis. En 1981, elle donne naissance à nne fille qu'elle pré-nomme sans bésiter Martina, bommage à la championne qui, alors, a déjà gagné deux fois les ebampionoats de Wimbledon. Mais Ma Hingis n'en reste pas là. Quand sa fille va avoir trois ans, elle lui met une raquette de tennis entre les mains. Martina doit être la champioone que sa mère o'a pas pu être.

L'histoire du tennis regorge de ces parents qui accédent à la gloire sportive par l'entremise de leur progéniture, par procuration en quelque sorte. On eo connaît les risques et les abus. La mère de Martina semble les avoir évités jusqu'à présent. En tont cas, la gamine qui arrive en Snisse en 1990, quand sa mère se remarie avec un industriel de la régioo de Saint-Gall, Andreas Zogg, n'est pas une intoxiquée de tennis. En siz mois, elle apprend l'allemand et devient première de sa classe. Elle se révèle aussi très bonne en athlétisme et en ski alpin. En fait, elle ne ferait pas plus de six à sept beures de tennis par semaine sous la conduite de sa mère.

#### Championne senior de Suisse

En dépit de sa fragilité apparente, Martina Hingis devient vite une terreur dans les tonrnols réserves aux enfants plus âgés auxquels elle est autorisée à participer. A onze ans, elle gagne ainsi les deux principales épreuves des moins de quatorze ans : le Tour-noi des petits as à Tarbes, et l'épreuve dn championnat d'Enrope. Cette année, elle devient championne de Suisse senior, et elle remporte le tournoi juniors de Roland-Garros. Elle se retrou-vait ainsi classée sixième meilleure du monde dans la catégorie des moins de... dix-buit ans, avant d'entamer le tourooi de Wimbledon.

Malgré ses suceès, son entou-rage se déclare décidé à la protéger le plus longtemps possible pour éviter qu'elle ne soit « carbo-nisée », comme trop de jeunes championnes naguère. Elle ne

X. Note. Laiaaeraa un vida.XI. Illustre inconnu. Végétal.

VERTICALEMENT

1. Permat d'aaeurar sas amères. - 2. Suit la satisfaction

d'un désir. - 3. Tire de l'aau. Partie du mètre. - 4. Apprécie les bonnes choses. Particule. -

5. Pertie daa Maldivaa. Grand

front. - 6. Conjonction. Poulets à l'italianne. - 7. Apparail da

projection. Granda division. -

8. Accommoder d'une certaina

9. Belles envolées. Sans compli-

Solution du problèma nº 6072

**Horizontalement** 

I. Capsulage. – II. Apeuré, RP. III. Rase. Geai. – IV. Rite. Iran.

V. Osé. Go. La, ~ VI. Sa. N.D.

- VII. Snobinard. - VIII. Etre.

Ana. - IX. Renseigne. - X. Isée.

Verticalement

1. Cerrosserie. - 2. Apai-

sentae. - 3. Pesta, Oméa. -

- 8. Graal. Rance. - 9. Epinard.

**GUY BROUTY** 

manière. Se prend è tout âge. -

cations superflues.

Reçu. - XI. Espérés.

MOTS CROISES

PROBLÈME Nº 6073

se fait avec edresee. – 4. Suée. Obècce. – 5. Ur. – VIII. L'ami de Julee Ferry. Let- 6. Légionnaire. – 7. Er. Danger.

aux phénomènes américains Venus Williams et Anna Kouroikova avaot plusieurs mois. Et les offres de service des gonrous type Nick Bollettieri ont été repous-

Reste à savoir combien de temps la famille pourra résister à l'attrait des dollars, aux cootrats mirifiques, aux promesses vertigi-nenses du professionnalisme? Combieo de temps Martina Hingis poorra faire du VTT dans les chemios de Trubbaeh, près de la frontière du Liech- tenstein, avec autre chose que les limites d'un court pour horizon? Combien de temps encore aura-t-elle le simple boobeur d'être une eofant? Le tennis est un maître exigeant.

ALAIN GIRAUDO

#### Logiques LONDRES

de notre envoyé spécial Ex-enfant prodiga, l'Américeine Jannifer Cepriati e demandé à l'Australien Paul McNamee da la conseiller pendant les championnats de Wimbledon. Cela ne lui a pas suffi face à Steffi Graf. En neuf rencontres, la seule victoire da Capriati sur l'Allemende raste celle des Jeux olympiquas à Barcelone. A vingt-quatre ans, Steffi Graf dispute, jeudi 1\* juillet, les demi-finales des championnats qu'elle a déjà gagnées quatre fois. Ella était favorite faca à l'Espagnola Conchita Martinez qui, à vingt et un ans, atteint pour la première fols da sa camare ce atada dans un tournoi du Grand Chelem grâce à une belle victoire sur la Tchèque Helena Sukova.

L'autre finalista logique semble être Martina Navratilova. Elle n'a laissé aucuna chance en quart da finale à la Blélorusse Natalia Zvereva qui est pourtant une des rares jouauses à l'avoir battue quatre fols. En demi-finala, las chances de la Tchèqua Jana Novotna paraissent d'autant plus minces qu'au cours de leurs sept premièras rancontrea, celle-ci n'a pu prendra que deux manchea à aon ancienna compatriota, Grāca aux consaila d'Hana Mandlikova, alla a néanmoins obtenu una natte victoire sur l'Argentina Gabriala Sabatini qui traversa décidémant una mauvalse

#### Les résultats du mardi 29 juin Simples dames Quarts de finale

S. Graf (All, nº 1) b. J. Capriati (EU, nº 7) 7-6, 6-1; C. Martinez (Esp., nº 6) b. H. Sukova (Tch., nº 15) 6-1, 6-4; J. Novotna (Tch., nº 8) bat G. Sabatini (Arg. nº 4) 6-4, 6-3; M. Navratilova (EU, nº 2) b. N. Zvereva (Bie, nº 25) 6-3, 6-1.

O Pierre Durand éin à la présidence de la Fédération française d'équitation. - Pierre Durand a été élu président de la Fédération française d'équitation (FFE) lors de l'assemblée générale qui s'est tenue, mardi 29 juin, à Boulogne-Billancourt. Le champion olympique de saut d'obstacles 1988, qui était le seul candidat à la succession de Loïc Le Masne de Chermont, a été plébiscité, obtenant 256 263 voix pour et seulement 2 026 voix contre.

#### **PARIS EN VISITES**

#### JEUDÍ 1- JUILLET

e Les passages couverts du Sender où se réalise la mode féminine. Exo-tismi et dépsysement assurés » (deuxiàme parcours), 10 h 30, 3, rue de Palestro (Paris autrefols).

• Cités d'artistes et jerdins secrets de Montmartre », 11 h 15, 15 h 30 et 18 heures, au pied du funiculaira (Connaisaance d'ici et d'ailleurs).

«Le Muaéa Picasao, Histoira at architecture de l'hôtel Salé et décou-vnrta da in dntion Picnaso », 14 heures, 5, rue de Thorigny, dans la cour (E. Romann).

«La Butte aux Caillas». 14 h 30, métro Corvisert (Paris pittoresqua at

• Le Chinatown du treizième arrondiasement et sea aanctueirea boud-dhiques», 14 h 30, porte de Choisy, devant la BNP (C. Merla).

 Les abattoirs da Vaugirard at la Rucha, 14 h 30, au coin de la rue da Dantzig at da la rue daa Morillons (S. Rojon-Kem). « La quartier Alma-Chaillot ». 14 h 45, métro Champs-Elysées-Cle-

menceau (V. da Langladn). La jardin et le elmettèra da Pic-pus : évocation das heures tragiques de la Révolution», 15 heures, 35, rue de Picpua (Monuments historiques).

« La chapella axpiatoire, Souvanirs de la Révolution», 15 heures, 29, rua Pasquiar (Tourisma culturel).

### A la suite d'un article de « la Repubblica »

COMMUNICATION

### André Rousselet dément vouloir prendre le contrôle de «Libération»

Seloo le quotidien italien la Repubblica dans son édition du mercredi 30 juin, uo groupe d'actionnaires dirigés par le PDG de Canal Plus, André Rousselet, et oni comprendrait deux des actuels actionnaires extérieurs du journal, Antoioe Riboud, patron de BSN, et Jérôme Seydoux, PDG de Chargeurs SA, serait prêt à pren-dre le contrôle majoritaire du quotidien Libération à la faveur d'une recapitalisation. Le quotidien romain affirme que « les discussions avec la direction de Libération sont sur la ligne d'arrivée et les grandes lignes sont dėjà dėfi-

La Repubblica précise qu'André Rousselet, aurait posé comme conditions à son entrée dans le capital de Libération - sur lequel il \* demande le pouvoir absolu » -la réduction de 54,5 % à 33 % du cootrôle du personnel de Libéra-tion et la possibilité de s'occuper de la gestion du jouroal, traditioonellement dévolue au directeur-gérant, en l'occurrence Serge July, nommé par le personnel.

Ces derniers jours, des rumeurs insistantes eouraient effective-ment à Libérntion, qui concer-naient l'entrée d'André Rousselet dans le capital. Selon ces rumeurs, l'apport financier (110 millions de francs) se ferait «à titre personnel » par le biais de l'entreprise de taxis G7. qu'il

M. Rousselet nous a affirmé, mercredi matin 30 juin : « Tomes ces rumeurs sont totalement inexactes. Je n'ai pas vu Serge July depuis son accident, à in fin de l'année dernière, et nous nous sommes téléphoné une seule fois depuis. On peut dire qu'il n'y n pas de fumée sons feu, mais en l'occurrence il n'y o que de la fumée, et c'est Eugenio Scalfori, patron de la Repubblica, qui l'émet. Quant à moi, je ne suis que témoin et spectoteur des difficultés de la presse écrite. Je considere toutesois que, si la presse a

besom pour s'epanouir d'une nide. sur le plan de la réflexion ou d'apports financiers, pour mieux résister face nux nutres supports, je ne refuse pas de m'intéresser au sujei. Mnis il n'y n nucune prise de contact ni négociation en ce

A Liberation, où il était impossible de joindre Serge Joly le 30 juin au matin, un membre de la société des rédacteurs nous a confié: « On n entendu tout et n'importe quoi. Une seule chose esi sure : le journni n besoin de cupitaux neuls pour se reluncer, Muis lu nouvelle formule et les propositions rédactionnelles et iuridico-financières que don faire la direction à l'équipe n'auront lien qu'en septembre. » Un séminaire doit réunir la biérarcbie du journal les 3 et 4 juillet et différentes pistes devraient être ouvertes fin juillet.

Y.-M. L.

La réforme de la télévision italienne

### La composition du nouveau conseil d'administration de la RAI est bien accueillie

ROME

correspondance

Trois professeurs d'université, un journaliste, une directrice de maison d'édition, voici comment s'énonce le renouveau à la RAI, la radio et la télévision du service public en Italie. Ces cinq «sages» ont été appelés, en effet, mardi 29 juin, à remplacer un conseil d'administration jusqu'ici verrouillé par les partis selon un savant dosage. C'était l'ére de la lottizzazione qui durait depuis toujours et à laquelle la loi de réforme votée la semaine derniére par le Parlement a mis fin (le Monde du son d'édition, la Sellerio, connue 30 juio).

En vertu de la nouvelle législation, il incombait aux présidents des deux assemblées de nommer cinq bautes personnalités indépendantes. Leur choix s'est fixé sur plateaux de télévision. Leur pre-Feliciano Benveouto, soixante-dixsept ans, expert en droit adminis- à désigner parmi eux un président tratif, recteur de l'université de puis à choisir un directeur général. Venise; Tullio Gregory, soixante- En atteodant, ces nomioations sont

la philosophie à l'université de Rome: Claudio Dematté, cinquante et un ans, recteur adjoint de la prestigieuse université Bocconi de Milan; Paulo Murialdi. soixante-quatorze ans, ancien journaliste, faisant autorité en matière d'histoire de la presse, professeur de communication à Turin, Milan et Rome. Enfin, la seule femme, Elvira Sellerio, cinquante-sept ans, n'a pas de charge académique mais elle occupe depuis plus de vingt ans une place de tout premier plan dans le monde de la culture et des lettres en dirigeant sa propre mai-

Ces einq personnalités n'ont jamais eu de rapports avec la RAI et sont plus rompues aux ampbithéâtres d'université qu'aux miére tâche, le 7 juillet, consistera

pour ses choix raffinés.

trois ans, professeur d'bistoire de bieo accueillies, y compris dans les milieux politiques, et on assiste à une multiplication de déclarations positives sur la fin de la « colonisation » de la télévision publique par les partis. Le directeur du Tele-Giornale-2 a parlé de « révolution dans la planète RAI».

> Mais au-delà des commentaires officiels on note toutefois, par-ci, par-là, quelques préoccupations qu'a résumées un journaliste de la maison en disant : « Ces cinq personnes draient très-blen pour un prix littéraire... » Si l'on reconnaît aux nouveaux administrateurs de la RAI beaucoup de culture on redoute leur manque d'expérience sur le terrain de l'audiovisuel. Tout dépendra donc du choix du directeur général qui devra prendre en main la gestion quotidienne du secteur public. Le syndicat des journalistes de la RAI a souhaité que ce cboix se porte sur quelqu'un qui connaisse à fond l'entreprise.

Une nouvelle forme de distribution de films

### Quatre grands de l'électronique s'accordent sur le format d'un disque compact vidéo boîtier spécial: lecteurs compacts de disques interactifs (CDI) munis

d'une extension vidéo; et, enfin,

les futurs lecteurs de vidéo CD qui ne manqueront pas de venir com-pléter la «famille CD». Le format adopté proposé par JVC et Philips en mars dernier sert déjà en Asie aux machines à karaoke, cette

espèce de radio-crochet dans

LONDRES

de notre envoyé spécial Après la cassette vidéo et le disque laser grand format, une nouvelle forme de distribution des films devrait bientôt se répandre : le vidéo CD, disque optique du même formai que le disque com-pact audio actuel, soit douze centimètres de diamétre.

Quatre grands de l'électronique le néerlandais Philips, les japonais JVC, Sony, Matsushita – ont en effet annoncé, mardi 29 juin à Londres, leur accord pour ce nou-veau format. Le vidéo CD sera basé sur la technologie MPEG I de compression d'image numéri-que. Il eootiendra jusqu'à soixante-quatorze minutes d'images animées et pourra être lu sur différents matériels : micro-ordinateurs équipés d'un CD-ROM et d'un décodeur ; lecteurs de CD audio modifiés par l'ajout d'un

lequel on chante sur un fond musical en voyant défiler les paroles des chansons sur l'écran. Une hypothèse optimiste

En se mettant d'accord, les fabricants d'électronique cherchent à rassurer à la fois les détenteurs d'images et les consommateurs. Les premiers, Hollywood en tête, ne converiiront leurs catalogues de films sur vidéo CD que s'ils sont assurés d'un vaste marche et donc de la pérennité d'une norme : les seconds n'investiront dans une machine que s'ils peuvent, à travers elle, accèder à leur pro-gramme favori : l'image vidéo ani-

L'annonce est donc particulièrement importante pour Philips, qui bataille ferme pour imposer sur les marchés mondiaux son CDI. Or celui-ci manque encore d'une grande variété de titres adaptés : une centaioe aux Etats-Uois, moitie moins en France, dont à peine cinq ont été conçus dans l'Hexagone. Même si les projets se multiplient, il faut du temps et beaucoup d'argent pour coocevoir des produits destinés au CDI.

Le vidéo CD. en laissant espérer un rapide élargissement du catalogue disponible et, par ricochet. une nouvelle raison d'acheter les machines, peut donc contribuer à fessionnel,

développer le marché du CDI. C'est du moins l'hypothése optimiste que retiennent les dirigeants de Philips, qui comptent commercialiser avant Noël en France les premiers disques compacts avec mage video animee.

MICHEL COLONNA D'ISTRIA

O Un culloque de la Ligue des droits de l'homme sur la déontologie de l'information. - Dans le cadre de l'exposition « Médias et démocratie», organisée jusqu'au 31 décembre à l'Arche de la Défense (Hauts-de-Seine), la Ligue des droits de l'homme organise, jeudi 1ª juillet, un colloque consa-crè à la déontologie de l'information vue d'Europe. Le programme se composera d'un « eint des lieux » de la déontologie et de « regards croises » sur la pratique journalistique, en compagnie de nombreus eorrespondants de la presse européenne. Informations au (1) 44-08-87-23 ou 24.

#### JOURNAL OFFICIEL

Est publié au Journal officiel des 28-29 juin 1993 : UN DÉCRET

- Nº 93-867 du 28 juio 1993 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice. Et au Journal officiel du 30 juin

UN DÉCRET

- Nº 93-870 du 28 juin 1993 modifiant le décret nº 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mêtre carré des locaux d'habitation ou à usage pro-

## Monde vur fuir monde

le Monde cet été

### Hauts et bas de juillet

Il eat de tradition, chaque

1- jullet, d'énumérer les heusses du début d'été, tous les relèvements de prestationa nocieles décidés par les pouvoirs publics... Dens le jergon journalistique, on eppelle cels un emerconnier». Aujourd'hui, l'erbre n'e guère de feuilles. Le relèvement du RMI? La revalorisation des ellocations familiales? La hausse des eides personnelles nu logement? L'augmentation des retraites? Gelés. La heusse du SMIC? Étritlée à 2,3 %. Le moins possible l La potion sere d'eutant plus emère pour les Français que, simultanémement, on leur

demande de mettre la main eu portefeuille pour combler quelques grends déficita chroniquen (et publics) : déjà, ila ont eu la bonne surprise de subir le 1= mei - et non le 1= eoût - un relèvement de 5.8 % des tarifs RATP et banlieue SNCF

Quand on evait vu La Poate se mettre à vendre des timbres nur lesquela le prix n'était paa marqué, on pouvait eraindre le pire. Il ne e'est pas fait ettendre. La lettre ve désormeis être affranchie à 2,80 francs at non plue à 2,50 francs, ce qui représente une hauase de 12 %. Tant pis, entre autres, pour les trois millions et quelque de chômeurs qui inondent de curriculum vitee d'hypothétiques employeurs. Maia ce n'eet pas tout ; il y e eunsi le hausee de le TIPP taxe intérieure sur les produits pétroliers - qui se tradulre, le 12 juillet, par une augmentation de 33.2 centimes du litre d'essence. Le bonheur pour les vecanciere qui se jetteront déjà sur les plages evec une fauille de paie de juillet allégée par (contribution eociale génératisée) ... soit 25 millierde de ponction en 1993 | Et ils n'auront pae intérêt à tomber malade : des le 1ª eoût, on demandere aux essurés sociaux de faire - encore - un effort (d'une dizaine de millierds) pour combler le déficit de leur très chère e sécu ». Et ce nere aussi plus cher de nover non chagrin dens l'elcool, compte tenu de l'augmentation den taxes... Voilà les hausses de cet été. Du moine celles qui sont recensées, car a'ejoutent,

eccablantes. Certen, le nouveeu gouvernement objectera qu'il ne n'agit là que de rettrapagea, entraînés par le traditionnel get préélectoral den tanin publics. Bien que le gouvernemant ait évité d'employer cette axpression galvaudée, il pourra nussi mettre ces décisionn sur le compte de el'héritage ». Ou sur celui de la crise, que l'on n'ose plun saluer de e vivare » l C'est plutôt e vite, vita » que l'on a envie de crier quand on entend le premier ministre évoquir des baissen d'impôta. Sinon, on est en droit de creindre le pire pour le rentrée. FRANÇOISE VAYSSE

de-ci, de-là, quelquee eurprisen

individuelles, souterraines et

o L'Allemagne perd nne nouvelle bataille sur les bananes. - La Cour européenne de justice de Luxembourg a rejeté, mardi 29 juin, un recours du gouvernement atte-mand, demandant la suspension d'une nouvelle réglementation communautaire, imposant des droits de douane sur les bananes d'Amérique latine. La nouvelle réglementation, qui a pour but de protéger les bananes produites dans la CEE (Antilles françaises, Canaries et Madère) avec la mise en place du marché unique, va pouvoir entrer en vigueur, comme prévu, le 1ª juillet t993. La Commission européenne et le gouvernement français ont fait connaître leur satisfaction après la décision de la Cour européenne.

### Le ministre des affaires sociales face au lobby médical

Vives critiques

Face aux inquiétudes sur la faiblesse de la demande

M. Balladur laisse entrevoir

des allègements d'impôts pour les particuliers

partiellement déductible : seule, la certainement examinés au cours de nouvelle contribution de 1,3 % sur l'été, lors de l'élaboration du projet

Une communication en conseil des ministres

sur le sommet de Tokyo

Le gouvernement adopte une ligne dure

sur le commerce international

au GATT.

Les réflexes corporatistes des orga-Les réflexes corporatistes des orga-nisations du médecins libéraux, relayées par l'opposition RPR-UDF, evaient bloqué le processus. Certes, le bilan des accords de « maîtrise médicalisée» des dépenses conclus avec les biologistes, les cliniques pri-vées, les infirmières libérales et les ambulanciers, initiés par le gouverne-ment Rocard, est largement positif. Mais le rendement de ces mécaoismes est resté marginal, car ils n'ont ou être étendus aux gén et aux spécialistes qui sont au cœur u système de santé.

M= Veil réussira-t-elle là où les socialistes ont échoué? A priori, cela o'a rien d'impossible. Le ministre des ffaires sociales dispose d'une autorité qui dépasse son seul titre de ministre d'Etat et, surtout, peut utiliser la dynamique de l'urgence. Para-doxalement, son meilleur argument est le déficit de la Sécurité sociale qui, e-t-elle rappelé mardi, «rend insupportable la dérive de l'assurance-maladie» alors que nos voisins euro-péens ont obtenu des résultats tangi-

Le plan de 32,2 milliards d'éco-

nomies annoncé mardi 29 juin a pro-

voqué de très fortes critiques parmi

les syndicats et les mutuelles. Le conseil d'administration de la Caisse

nationale d'assurance-maladie, majo-

ritairement composé de syndicalistes,

e estime que le retour aux mêthodes ultra-classiques de hausse du ticket

nodérateur décidé par le gouverne

ment, sans concertation, conduit à l'impasse». La CGT souligne que

ece nouveau plan de rationnement est

particulièrement injuste et sera tout

aussi Inefficace que ses prédéces-seurs». Alors que FO dénonce égalo-ment «une démarche de rationne-

ment en opposition avec l'objectif

d'une réelle maîtrise médicalisée», la

CFDT critique une e augmentation

déguisée des cotisations » que ales

mutuelles répercuteront inévitable-ment». Pour la CFE-CGC, «le gou-vernement choisit la solution de fact-

lité en proposant un énième plan

et Inisse entrevoir des allegements

d'impôts ou profit des particuliers à

le rentrée. Une telle baisse des impôts e n'est pas impossible », a déclaré le premier ministre. Jusqu'à

présent, le gouvernement s'est concentré sur l'allègement de la fis-calité des entreprises, afin de stimu-

ler l'activité économique. Devant la faiblesse de la demande, il envistge-

rait enjourd'bni un geste au profit des particuliers, dont la hausse du pouvoir d'achat sera mise à mai en

Le geste pourra porter soit sur la contribution sociale généralisée, soit sur le barème de l'impôt sur le revenu. La CSG est actuellement

tous les revenus entrant en vigueur

Après avoir annoncé qu'il ne se

rendrait pas an sommet de Tokyo

aux côtés du président Mitterrand, le premier ministre Edouard Balla-

dur devait présenter, mercredi

30 juin, en conseil des ministres,

une communication au sujet de cette rencontre. Parmi les thèmes à

l'ordre du jour de cette réunion des

ehefs d'Etat et de gouvernement, qui se tiendre dans le capitale

japonaise dn 7 m 9 juillet, figurent la croissance, le chômage, les pro-blèmes monétaires, l'aide à la Rus-

sie et le GATT (accord général sur

les terifs douaniers et le com-

Ce dernier sujet intéresse la

France, qui rejette l'accord agricole américano-européen signé

en novembre à Washington. La

stratégie française vise à demander

le règlement des conflits en cours,

avant d'accepter la signature d'un accord commercial global qui achè-

t993 et surtout en 1994.

bles dans ce domaine. Dans Phypothèse où 32.2 milliards d'économies seraient dégagés d'ici à la fin 1994, l'assurance-maladie resterait malgré tout déficitaire du 20 milliards en 1993 et de 15,8 milliards l'an pro-

Mª Veil, qui e imposé sans coup férir une réforme des retraites que l'on croyait remise aux calendes grecl'on croyait remise aux calendes grec-ques, n'exclut pas une situation de conflit. Aux syndicats de médecins et eux caisses d'assurance-maladie, elle donne jusqu'au milieu de l'été pour parvenir à une nouvelle convention qui devra enmporter des objectifs chiffrés, déterminés aux plans natio-nal et local, mais aussi des sanctions effectives permettant de faire respecter des pratiques médicales plus retionnelles. Si, courant 1994, ces dispositifs – que la gouvernement devra avaliser – ne sont pas à la hauteur des besoins, «il faudra alors procesales de la metalle de la contra de la metalle de la contra de la metalle de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la contra de la contra del revoir le système » a-t-elle prévenu. L'alternative est simple : les profes-sions de santé organisent elles mêmes leur propre disciplina ou l'Etat

d'économies touchant les assurés

gouvernement de e mener la politique

du pires, assure que la baisse de cinq

points du taux de remboursement va entraîner une hausse de 20 % de ses

nationale de la mutualité française,

elle a fait part de soo intentioo de

prendre en charge la baisse des rem-boursements, précisant que les coti-

sations devront augmenter, «entre

10 % et 15 %», e Ces mesures, estime

faudra recommencer dans dix-huit

Du côté politique, le Parti socia-liste considère que le plan Veil e conjugue l'injustice et l'inefficacité à

moyen terme », mais le RPR se déclare convaince que éles Français

comprennent qu'on ne peut pos laisser exploser notre Sécurité sociale».

men du enllectif budgétaire à l'as-

ment à une déductibilité totale de la

CSG. Le problème est que la déduc-

tibilité de la CSG ne touche pas les

ménages aux revenus modestes, qui ne paient pas l'impôt sur le revenu.

La déductibilité totale avantagerait

donc les revenus élevés par rapport

Autre piste de réflexion pour le

gouvernement : une réforme du

barème de l'impôt sur le revenu, ou

des allègements de cet impôt. Après la petite phrase de M. Balladur, les

verait le cycle de négociations de

l'Uruguay Round, entamé en 1986.

M. Balladur n affirmé qu'il faissit de l'annulation des sanctions américaines à l'égard des sidérurgistes français un préalable é nn accord

En dépit de l'hostilité française,

le sommet de Tokyo devrait se sol-

der par la création d'une structure permanente do G7 à Moscou, char-

gée de superviser l'attribution de

l'aide occidentale à la Russie, e Le sommet de Tokyo produira des résultats sur ce point », a déclaré Strobe Talbott, ambassadeur miné-

rant des Etats-Uois, qui a reconnu

que le fonds de privatisation de

4 milliards de dollars proposé par son pays en faveur de la Russie

en avril serait plus modeste que

prévu, nu moins cette année, en

raison des réticences et des diffi-

cultés budgétaires de plusieurs pays

aux bes salaires.

de budget pour 1994.

fédération, ne régleront rien et il

hausse de leur budget en 1994 et devront rapidement apprendre à gérer leurs moyens financiers en fonction de leur activité récle. Enfin, la suppression de certains services hospitaliers inutiles sera accélérée; les préfets ont reçu pour consigne d'agir avec rigueur et célérité ».

On peut espérer que cette fermeté affichén exerce prochainement un impact bénéfique sur la enurbe des dépenses. On se souvient qu'en dépenses. On se souvient qu'en 1987-1988, les économies obtennes grâce au plan Séguin provenaient non seulement du rendement des

baisses de remboursement des baisses de remboursement mais aussi, pour une large part, d'une modification spontance du comporte-ment des médecins (ce qui démontre an passage que des économies subs-tantielles sont possibles). Le même phénomène s'était reproduit en 1992, lorsque les socialistes avaient haussé

des manyaises habitudes Toutefois, l'expérience enseigne que ces effets psychologiques oc durent que quelques mois et s'éva-nouissent très vite si les pouvoirs publics laissent les mauvaises habi-indes reprendre le dessus. Or, après le recours ultra-classique aux dérem-boursements, la seconde phase du plan Veil va amener le gouvernement sur an terrain politiquement dange-

Le poids

santé, les modifications structurelles souhaitées par le ministre des affaires sociales o'apparaissent qu'en poin-sociales o'apparaissent qu'en poin-tillé. Ce qui oe les empêchera pas d'être diversement appréciées au sein de la majorité de l'Assemblée natio-nale, où saègent cinquante-cinq dépu-tés issus du enros médical. A cet égard, il est révélateur de constates sociaux». La Fédération des mutuelles de France, qui accuse le qua c'est l'intervention pressante dépenses. Quant à la Fédération d'un groupe de députés médecins RPR-UDF qui, ces derniers jours, a conduit é abandonner l'instauration d'une fracchise pour chaque boîte de médicament on fenille de soins au profit d'une baisse de cinq points, géoéralisée et aveugle, du taux de remboursement. Plus impopulaire car plus directement ressentie par les assurés - une franchise aumair pourtant mieux rempli un rôle pédagogi-que de « responsabilisation des malades». A l'inverse, elle aurait été un peu plus complexe à appliquer et surait mécontenté certains professionnels, ootamment les pharma-ciens. Cette disposition anticonformiste, la scule à nécessiter un vote de l'Assemblée nationale, a done été retirée du projet...

Mª Veil aura également fort à faire avec ses propres amis politiques lorsque se concrétiseront ses inten-tions de s'attaquer pour de bon à la suppressions des 60 000 lits d'hôpitaux excédentaires. Nombreux seront les élus locaux qui n'hésiteront pas à faire remarquer que l'hôpital est le premier employeur de leur commune. Contraint de décliner toute la panoplin de la rigueur – hausse de la CSG, non revalorisation des prestations sociales, réforme des retraites, déremboursements de la consommation médicale – le gouver-nement est non seulement matérielle-ment mais aussi moralement condamné à faire preuve d'autorité é Une petite phrase prononcée par le juillet, qui s'njoute à celle de le premier minsitre Edouard Bulladur mardi 29 juin, lors qu'une intervention sur Europe I, e fait mouche l'impôt sur le revenu. Lors de l'exasemblée en mai, les députés RPR avaient fait connaître leur attacheiné à faire preuve d'autorité é l'égard du monde médical. Les assu-rés sociaux n'ont-ils pas, en quelque sorte, déja payé d'avance? JEAN-MICHEL NORMAND

Avec 7987 défaillances recensées

#### La France a enregistré en mai un niveau de faillites record

Le nombre de défaillances d'entre prises a atteint, en mai, le chiffre record de 7 987, en données enrigées des variations saisonnières, selon les statistiques publiées mardi 29 juin par l'INSEE. L'embellie qui se profi-lait au mois d'evril (4 267 défaillances) o'a pas résisté. Le chiffre de mai est sans précédent. En données brutes, la dégradation est la même L'INSEE a recensé 6 593 ouvertures de procédures de redressement judi-ciaire dans le Bulletin officiel d'an-nonces civiles et commerciales (BODACC). Il y en avait 4 680 en

Selon PINSEE, la brutale rechute de mai a pu être amplifiée par des facteurs techniques. Mai 1993, indique l'institut de statistiques, a cu un nombre exceptionnel de jours ouvra-bles, car les jours fériés traditionnels sont presque tous tombés un samedi.
«En données CVS, cela fait monter les chiffres», précise-t-on. Sur la période juin 1992 à mai 1993, le combre des faillites s'est élevé 6 6t 777, alors qu'il a été de 56 587 lors des douze mois précédents.

Secteur par secteur, le mois de mai a été catastrophique pour tout le monde. Pas une branche de l'écono-mie n'échappe à la recrudescence des faillites. Dans l'industrie, leur nombre est en progression de 99 %. Le bâtiment et le génie civil sont légère ment mieux lous avec une hausse de 85 %. Dans le commerce, la hausse est de 97 %.

### 32,2 milliards de francs d'économies espérés

Le dispositif annoncé mardi aux maledes atteint 10,8 milliards 29 juin par le ministre des en annén pleine.

Les professions de semble. 32,2 milliards de francs les remboursements d'assurance-mala-die (dont 26,2 milliards pour le régime général) en 1983-1994. L'essentiel de ces économies (29,3 milliards) sera réalisé eu cours de l'année procheine.

e Les assurés sociator. A compter du 1= août, le niveau de remboursement sera réduit de cinq points. Ainsi, le consultation d'un médecin généraliste sera prise en charge non plus à hau-teur de 75 % du tarif de la Sécurité sociale (100 francs) mais à 70 %. Le remboursement sera donc da 70 francs au lieu de 75 francs. Pour une boîte de médicament, assure le ministère, l'incidence sera de 2,40 francs

Cette mesure ne s'appliquera pas aux quelque 10 % d'essurés socieux bénéficiant d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée, d'une invalidité ou nux fernmes enceintes à partir du cinquième mois de grossesse. Les bénéficiaires de régimes particuliers d'assurance-maladle assu-rant automatiquement la gratuité des soins (la RATP et la SNCF, par exemple) ne eeront par concernés... Selon le ministère, l'affort demandé équivaut es un prélèvement de 180 francs par personne», soit de 8,2 milliards

Le forfeit hospitalier passe de 50 à 55 francs. Celui-ci sera dû le dernier jour de l'hospitalisation. Economie: 900 milltons de francs en année plaine. La « double ordonnancier» établi lors du plan Séguin (seuls les dépenses directament liées à la maladie qui ouvre droit à la gratuité des soins sont prises en charge à 100 %) devra être strictement respecté, ce qui devrait réduire les

Le gouvernement attend de la prochaine convention négociée entre les syndicats de médecins et les caisses d'assurance-male die qu'elle dégage 10,7 milliards de francs d'économies en 1994. Cet objectif sera atteint si un ralentiasement de quelque cinq points du taux de croinsance ennuel (de 7,5 % à 2,5 %-3 %) est obtanu. Pour être agréé par. le ministre, ce texte devra comporter des mécanismes e crédibles» grâce à edes pratiques médicales opposables aux médecass et à des contrats d'objectifs décentralisée comportant edes procédures de sanction rapides». Dens le domaine de le pharmacie, la taxe sur les crossistes-répartiteurs est maintenue et le gouvernement réexaminera les modaités de prescription de certains médicaments coûteux (1,9 milliard). Un toilettage de plunieurs nomenclatures est prévu (1,1 miliard).

e Les hôpitaux, Le teux directeur qui détermine l'augmentation du budget des hôpitaux publics nera fixé à 4,5 % en 1994 contre 5,5 % en 1993. Globelement, 3,9 milliards d'économies sont attendus. Le politique de restructuration (fermeture de lits excédentaires et de services) devra degager 1 milliard de francs d'économiee l'en prochain, les transports sanitaires pris en charge par les hôpitaux seront intégrés dans leur enveloppe globele et, dans deux régions, des simulations de tarification forfaitaire auront fleu. Une réforme de la tarification de certaines prothèses (genou, ligaments, notamment) est envisagée. Enfin, l'eccord de modération des dépenses en vigueur dans les disrigues privées sera rediscuté à l'automna.......:

## L'UDF se rejouit du «bon sens»

mardi 29 juin, reçu favorablement par l'UDF. Jean-Marc Nesme, député UDF de Saône-et-Loire et porte-parole des clubs giscardiens Perspectives et Réalités, e déclaré que l'ancien premier ministre avait tenn e des propos de bons sens qui ne doivent pas être compris comme une critique de la politique du goupernement, mais qui doivent simple ment être pris comme des conseils des incitations et des orientations » ell a raison d'affirmer, a-t-il sjouté, qu'en plus de la baisse des taux d'intérêt il faudra mettre en place ume politique de relance raisonnable par la demande. Il faut aller plus rapidement, car il n'y a pas eu le déclic psychologique qu'on aurait pu

Philippe Vasseur, secrétaire géné-ral du Parti républicain, s'est féli-cité également qu'«il y ait enfin un vrai débat dans un pays qui vivalt sur des dogmes qu'on n'osait pas remettre en cause». Il a jugé « inté-ressante la position de M. Barre sur les déficits budgétaires ». « Je crois,

Le plaidoyer de Raymond Barre en faveur d'« un assouplissement de la politique monétaire et budgé-taire » (le Monde du 30 juin) n été, luent. » Jacques Barrot, président (CDS) de la enmmission des finances de l'Assemblée nationale, e abondé dans ce sens, en se réjouis-sant de e la démarche prospective » de M. Barre: «Il a raison de dire: soyons pragmatiques! Aujourd'hul, le problème majeur, c'est moins tel ou tel déficit, e'est moins l'inflation que le risque de disparition d'une partie de notre tissu économique et

Cherles Milloo, président du groupe UDF de l'Assemblée natio-nale, a enfin constaté que M. Barre faisait eune analyse exacte de la situation » et présentait e un certain nombre de recommandations marquees au coin du bon sens », sans que celles-ci, a-t-il souligné, puissent être interprétées comme une critique da gouvernement, e Une perque on gouvernement, e Une per-sonne aussi respectueuse du gouver-nement que M. Barre peut avoir une pensée propre et des jugements spé-cifiques, a-t-il assuré. La richesse de la majorité, c'est sa diversité. Nous ne sommes pas dans un système enrégimenté. »

EN BREF

O Les premières candidatures à la présidence de la BERD se manifestent. - Le Danois Henning Christoohersen commissaire européen à économie et aux finances, a laissé entendre mardi 29 juin qu'il était candidat à la présidence de la Banque européenne de reconstruction et de developpement (BERD). En revanche, l'ancien ministre néerlandais des finances Onno Ruding. candidat malchancheux contre Jacques Attali lors de la création de la BERD en 1990 et ectuellement vice-président de Citicorp/ Citibank, a fait savoir qo'il ne l'était pas. A Paris, où l'un continue d'affirmer que la présidence doit revenir à un Français, plusieurs noms circulent officieusement, notamment ceux de Jean-Claude Trichet, directeur du Trésor, et du Jacques de Larosière, gouvernent de la Banque de

France. Le nom de Karl Otto Poehl, ancien président de la Bundesbank, est aussi cité.

D L'ancien directeur général de Fiat Auto « recherché » pour malversations présumées. — L'ancien directeur général de Fiat Auto, Vittorio Ghidella, est « recherché » par la incien indirecteur général de Fiat Auto, Vittorio Ghidella, est « recherché » par la incient indirecteur de l'annual de l'action de l la justice italienne pour malversa-tions financières présumées com-mises dans sa gestion d'une société de Bari (sud de l'Italie), Oto Trasm (industrie mécanique), n-t-on appris mardi 29 join de source judiciaire, Très connu dans le monde industriei italien, en particulier pour avoir lancé sur le marché le modèle «Uno» quaod il était de 1979 à 1985 directeur général et administrateur délégué de Fiat Autn, M. Gbidella, soixante-deux ans, est l'objet d'un mandat de détention préventive. Il se trouverait actuellement en voyage d'affaires en Allemagne.

en année pleine.

dépenses de 1,7 millierd. Au total, l'effort financier réclemé

Politique monétaire et budgétaire de Raymond Barre

Steeling .

7

in entrette

## conomies espérés

manyates das p & alcharic da

WHAT THE RESIDENCE

Minute of Grands.

Mant September. words Louis !! the gricultural MARKETTE STATES Sale seme the DEPTH THE PARTY NA the attentionage

Marks & Det Paper

tipped with a " teffet.

We are a second or the second MER AND ME SAIL Street Section E 特殊的

AND SERVICE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

servicion 8.01 miems aubaliem sun Torinia Boling an conde piene Le gouvernement attend ce :

prochains convention negocite entre les syndicars de médezas et im cuisse d'assurance-mais. alle qu'elle dégage 30,7 militaires trance d'économies en 1924 Car-objectif sere attein: 5. .retentissement de quelque :-points de taux de croissance annual (de 7,5 % à 2,5 %.2 % est obtenu. Pour être agrée par le menistre, ce texte devre :coporter des mécanismos estes. bisas grice à « des pratiques madicales opposibles sux micecases at a des contrats dipales. rife' décentralisés companiant e des procédures de sanction rapides ». Duns la domante de la phermacio, la taxe sur les graweter-repurbteurs est maintenue et in gouvernement téexamine les madablés de prescription de certains médicaments colic\_A (1 \$ milliard) Un tollettage ce plusieurs nomenclatures est prevu (1,1 milliand)

directeur qui détermine : augme--Mitten du budget des högutger Bublics sera fixé à 4.5 % er 1964 contra 5.5 % vo 1993 Cobserved, 3.8 milests diese noming sont attendus La parte que de restructuration dermetine da les arcadentaires et de semesi devra dégagar ' m 215 de france d'économiais can prochair, fee transports contained gang ain charge par ics him thes Beron midgras data dut erveloppe globale or cars acus rigides, des simulations de mi-Scotton fortunates autom and and and retorme de le ter funtiar de Les theres proshase more inmenta, noteniment est en bit gen Enfin, fatitit te mond at un des déput : : Manuel - Marin Has Chrisques 11 4405 THOMAS & STATE FOR STATE

e Les hopiteux. Le taut

Egge parcitaire et l'ulgetaire

### rejouit du «bon sens» Raymond Barre

Tiela marmire gine timi auffenkti er gitt in I innen Languer Une econ de la commence de Angeon de l'Assembler nui multiwhite dam is which a true went the site demonstrate the most to be flatte . a ...... regions successful than the state to probleme material 1." About the thereto the contract the contract of que le risque as la fid partie de mêre late et a mais Park 1997 Charles Millem gren ertige

greupe 1 DF de l'Avrendat dis rair à gates contrats qui il target - une dealers comsertent und ein Breiter für Applied the second telephone and the second telephone and the second telephone and the second telephone and teleph ave do gouvernament MARKET CHAIR STREET, S Appendix of M. Halle No. Ministra in such all office for grame and where the property The Head of the second second

BE COMMENT TO BE SEEN

Spanned south of T.

Foods where provided to a for-Bearing bei num un Saft Symplectic and grants and L'uncien directeur general it Figs Sole excepters description of the Auto-Species & Present the Elife or the Present that a facin what the me THE REAL PROPERTY AND THE PERSON OF THE PERS

The state of the s

See Barriers

Se

modération salariale. »L'influence de la politique monétaire diminue-t-elle? Je ne suis pas un monétariste orthodoxe mais, tout comme Milton Friedman, je pense que l'inflation est toujours, à existe un rapport étroit et stable cutre l'évolution de la masse moné-

## **ÉCONOMIE**

## Un entretien avec le professeur Otmar Issing

« Notre politique monétaire a empêché une spirale inflationniste, mais la hausse des prix reste trop élevée » nous déclare l'économiste de la Banque centrale allemande

Le conseil central de la Bundesbank doit se réunir jeudi 1ª juillet et pourrait ennoncer un essoupliseement du crédit. Seion certaines rumeurs, le Benque centrale ellemende est intervenue merdi 29 juin sur les marchés des changes, afin de contenir la poussée de la devise américaine, sensible depuis plusieurs eéances face au deutschemark. Effectivement, le cours du billet vert s'est légèrement replié de 1,70 DM à 1,69 DM en une séance.

«L'économie allemende est entrée en récession, et pourtant la hausse des prix demeure éla-vée, 4,1 % en rythme annuel. Comment expliquer cette contra-diction et cette résistance de

- Il ne s'agit pas là d'une contra-diction mais d'une situation qui rend difficile le choix de notre politique. Le taux d'inflation actuel porte la marque des événements passés; en tant qu'indicateur différé, ce taux ne peut pas vraiment servir de point de repère pour l'orientation de notre politique monétaire. Nous menons, on le sait, une politique monétaire politique monétaire politique de la contraction de notre politique de la contraction de la basée sur l'évolution du potentiel de production, et notre objectif est d'at-teindre un taux normatif de 2 %. C'est dans cette direction que nous devons aller.

» Le taux d'inflation ouest-alle-mand, calculé sur la base de l'indice du coût de la vie, est actuellement de 4,1 %. Ce résultat masque des évolutions très contrastées. Les prix des produits industriels sont quasiment stables on s'inscrivent même en baisse. Dans le secteur de l'industrie, la conjoncture est la plus défavorable, et le recul des prix à l'importation, qui est actuellement de 3,5 %, fait le plus sentir ses effets. Mais cela ne vaut malheureueffets. Man cera ne van manienter-sement pas pour les services et les loyers, sur lesquels se répercuteot les hausses smarades opérces au cours de ces demares années.

»L'inflation résulte également du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est passée de 14 % à 15 % en début d'année, ce qui compte pour un demi-point dans les 4,1 % du taux d'inflation. Les communes oot augmenté les tarifs de leurs services (enlèvement des ordines et évacuation des eaux usées par exemple), en raison partiellement des majorations salariales et pour couvrir leurs besoins de financement. Somme toute, on a à faire à une constellation d'éléments d'origines assez diverses. L'analyse doit

être très nuancée. » Néanmoins le taux d'inflation diminuera en cours d'année. Cela se fait plus lentement que ce que nous souhaitons, mais avec le net ralentissement des augmentations sala-riales cette année, nous sommes sur la bonne voie. En 1991 et 1992, l'Allemagne risquait d'être entraînée dans une spirale inflationniste. Dans nn processus aussi délicat que celni de l'unification allemande, avec les énormes transferts et le choc donné par la poussée des salaires, il est très difficile de maîtriser les tensions inflationnistes. Notre politique monétaire a toutefois permis d'empêcher une spirale inflationniste. Nous avons gagné cette bataille. Cependant, le taux actuel est encore beauconp trop élevé. L'objectif d'un taux d'inflation nor-matif de 2 % demeure inchangé.

> Les effets sur l'inflation

La politique monétaire peutelle récoudre l'inflation restante? Si la heusse des prix dépend des

Si la neueze des prix depend des taxes ou des loyers, ne devient-elle pas indifférente à la rigueur monétaire?

- La politique monétaire n'influence pas directement le oiveau général des prix. En effet, ce sont les des prix en effet, ce sont les des prix en effet, ce sont les des prix en elles ce les des prix en elles ce sont les des prix en elles ce les des prix elles elle prix à l'importation qui ont les répercussions les plus directes. C'est là où oous sommes le plus vulnéra-bles du fait que les prix de la phi-part des matières premières (par exemple, les cours du pétrole) sont exprimés en dollars. Les autres effets sont indirects. Ils proviennent de la

SET CEIR moyen terme, un phénomène monétaire. Nous avons constaté qu'il taire et l'évolution des prix. Cela pendant un certain temps à un gon-

flement de la masse monétaire supérieur à la croissance du potentiel de production, il y aura des répercus-sions sur les prix environ deux ans et demi plus tard. Cette constatation constitue le fondement de notre

» En Allemagne de l'Ouest, les rémunérations conventionnelles ont été angmentées de 7 % en 1991 et de 5,5 % en 1992. Sur l'ensemble des deux années, les coûts salariaux unitaires ont progressé de 9,5 %. Une hanque centrale n'exerce là aucune influence directe mais elle peut essayer d'empêcher que l'envo-lée des salaires ne débouche sur une accélération de la spirale inflationniste. C'est ce que nous sommes parvenus à éviter.

»En 1991, on a justifié les hausses de salaires dans la fonction publique par le fait que l'on s'at-tendait à une inflation de 5 %. Pour cette année, on n'anticipait pas d'aggravation de l'inflation. Bien au contraire, la confiance placée dans la politique monétaire de la Bundesbank a fait qu'en Allemagne on s'at-tend à un recul de l'inflation à

- Mais quel effet peut avoir à l'evenir une politique monétaire sur des décisions prises pour entiel à Bonn?

- Uo relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directs entraîne automatiquement une hausse des prix. L'institut d'émission ne peut rien y changer. Il peut seulement laisser entendre clairement qu'il o'alimentera pas sur le plan monétaire un processus dans lequel la hausse des salaires et celle des prix s'entraînent mutuellement,

- La mêma problèma se pose pour la masse monétaire. Une part essentielle provient des emprunts du secteur public. Ou y DOUVEZ-VOUS?

- C'est pour nous un problème de taille, en raison suntout du rôle joué par le secteur public. Il ne s'agit pas là uniquement de l'Etat fédéral, mais aussindes Landez, des com-munes, des organismes d'assurance sociale de la Treuband, des chemias de fer et des postes. Le déficit de 230 milliants de maries est en ratie 230 milliards de marks est en partie imputable à la réalisation d'investisus rea financement absorbe cette année environ 90 % de l'épargne globale. L'expansion des crédits émane égaloment d'un secteur qui stabilise la conjoucture, à savoir celui du logeest de 10 %, et il est évident que ces investissements sont nécessaires.

> Le rôle du franc

- Certains évoquent la possibi-lité pour la franc de jouer un rôle d'ancre eu sein du système monétaire européen (SME). Est-ce possible?

- Bien des idées fausses circulent

an sujet du rôle d'ancre joué par le deutschemark. La Bundesbank n'a jamais cherché à le lui donner. Elle a même longtemps essayé d'éviter cette situation. Ce rôle lni a été dn succès qu'elle a obtenu dans la lutte contre l'inflation. Aujourd'hui on entend certains dire que le deut-schemark ne joue plus désormais ce rôle. De tels propos ne veulent pas dire grand-chose. Une monnaie ne devient pas un point d'aucrage « par ordre du multi ». Au sein du sys-tème monétaire européen, c'est le marché qui confère cette fonction à une monnaie. On ne prend pas comme critère l'évolution de quelques mois, mais le crédit que cette monnaie a acquis au fil des années et les anticipations du marché quant à sa tenne à l'avenir.

» Pour ce qui est du franc, nous avons toujours insisté sur le fait qu'il n'était pas justifié de lui accor-der une prime de risque par rapport au mark. Les actions menées de concert par oos instituts d'émission pour soutenir le franc ont été gui-des par cette conviction. J'ai toujours été intimement persuadé que la politique du «franc fort» serait poursuivie et que, par conséquent, l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne pourrait disparaître rapide-ment. C'est ce qui s'est produit et nous nous en félicitons. Si la France est en mesure de faire passer ses taux au-dessous des taux allemands, personne ne fera triste mine à la Bundesbank. Ce serait faux de pen-

» A l'étranger, certains se réjouissent de ce qui se passe actuellement en Allemagne. Cette réaction s'explique peut-être par le fait que les Allemands étaient un pen trop fiers de leur réussite économique au cours des années passées. Mais le mieux pour nous, en Allemagne, c'est que

partenaires. Ceux qui affirment le contraire créent artificiellement un antagonisme qui n'existe pas, étant donné que les économies des différents pays sont beaucoup trop dépendantes les unes des autres.

- De combien les taux français peuvent-ils eller sous les taux

- Je ne le sais pas. Seul le marché pourra donner une réponse à cette

> Dévaluer le mark?

- Certains demendent une dévaluation du DM. Les critères e fondamentaux » de l'économie allemande, inflation, déficits...

- Je trouve cette question assez curieuse. Le DM et le franc se sont fortement appréciés au sein du SME, à savoir de quelque 30 %, par moments, vis-à-vis de la lire nalienne, et la hausse a atteint des

la situation économique soit bonne en France, aux Pays-Bas, en Anglo-terre et dans tous les autres pays s'agissait là d'un mouvement d'une ampleur excessive, d'un «overshooting». Une correction est mainte-nant intervenue. Elle est tout à fait normale et n'a rien à voir avec une faiblesse du deutschemark ou du

> - Le financier américain George Soros affirme que le mark est suravalué...

- Je n'attache pas beaucoup d'im-portance à de telles déclarations, faites par des personnes qui, selon toute apparence, ne cherchent qu'à donner aux marchés des orientations

- Les taux à long terme en Allemagne sont entre 6,5 % et 7 %. Sont-ils condamnés à rester

- En septembre 1989, à savoir peu avant la chute du mur de Ber-lin, les taux à long terme allemands se situaient aux alentours de 7 %. Au printemps de 1990, alors que l'Allemagne n'était confrontée ni à l'inflation ni aux déficits publics, ils étaient montés à 9 % coviron. Depuis, ces taux ont nettement

se sont réduites. C'est un succès pour notre politique. Mais c'est éga-lement un facteur dont nous devons toujours tenir compte. Nous ne devous pas donner l'impression que nous accordons peu d'importance au taux d'inflation. Il est donc difficile de déterminer le lien qui existe entre une nouvelle baisse des taux à court terme et celle des taux longs.

Quel diagnostic portez-voue sur la crise de l'économie mondiale? Est-ce un simple retour de cycle conjoncturel ou y a-t-il des problèmes structurels?

- Les deux. Outre un problème conjoncturel, notre pays connaît éga-lement des problèmes structurels. Cela vaut pour l'Europe entière. On ne pourra pas résoudre le problème différents aspects de l'organisation sociale. Des études comparatives de l'OCDE sur l'Europe, l'Amérique et le Japon ont montré que les résultats obtenus par l'Europe en matière de créations d'emplois ne sont pas excellents. L'emploi est grevé de charges si lourdes qu'il est de moins en moins intéressant d'embaucher du personnel supplémentaire. La Communauté européeone compte plns de 20 millions de chômeurs

c'est là un chiffre effravant. Ce qui

m'inquiète, c'est que les moyens utilisés pour résoudre ce problème ne soient pas adéquats. En tout cas, la politique monétaire ne peut pas apporter une solution au problème de l'emploi.

» De même, le protectionnisme est une stratégie vouée à l'échec. Deux siécles de théories et de pratique l'ont bien montre. De nouveaux concurrents apparaissent chaque jour, et cette situation pose certainement des prohlèmes d'ajustement, Mais là où apparaissent ces nouveaux concurrents, de nouveaux marchés s'ouvrent pour nos exportateurs. Tous les pays profitent du libre-échange. On ne doit pas oublier ce qui s'est passe en Amerique en 1930. Au travers du Smoot-Hawley-Tariff Act, le président Hoover, nouvellement élu, a voulu protéger le marché américain de la concurrence étrangère afin de défendre l'emploi aux Etats-Unis. Dans les faits, il a déclenché une guerre commerciale à l'échelle mondiale dont tous les pays ont fait les frais. Cela s'est traduit à la fois par une accentuation de la récession et par une aggravation du chômage.»

> Propos recueillis par ÉRIC LE BOUCHER

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



### Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 24 juin 1993

Pierre Suard, reconfirmé Président Directeur Général d'Alcatel Alsthom pour les six prochaines années, a exprime sa vision optimiste sur l'avenir du groupe, sur ses opportunités de développement et de rayonnement mondial, ainsi que son opinion sur la crise actuelle lors de l'Assemblée générale des actionnaires.

### **Augmentation** de 7 % du dividende

"La plupart des pays connaisseot une récession. notamment en Europe. Mais cela je l'ai déjà dit en janvier dernier : j'étais un peu isolé à l'époque. a-t-il déclaré. La crise a été minimisée peodant de longs mois. Aujourd'hui tout le monde en est conscient, et cette prise de conscience tardive pourrait laisser penser que la crise continue à s'aggraver. J'estime qu'il n'en est rien. En France, la situation me paraît stabilisée après le très mauvais deuxième semestre 1992 et le premier trimestre 1993, et nous pouvons profiter maintenant de taux d'intérêt qui ont baissé de 3 points. Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne. des signes de reprise se confirment et l'activité reste soutenue dans de nombreux pays d'Asie. Ne nous laissons pas influencer par la sinistrose et méfions-nous de l'image décalée que donnent de l'économie les prévisions ou les indicateurs habituels".

l'armi les nombreuses opportunités qu'Alcatel Alsthom doit saisir, Pierre Suard a souligne la nécessité de "favoriser l'expansion et l'esprit d'innovation de ses principaux clients. Ceux-ci, a-t-il ajouté, sont confrontés à un changement fondamental marqué par la dérégulation et les privatisations. Ce sont des phenomenes que nous avons nous-mêmes vecus et notre expérience peut leur être utile".

Enfin, le Président d'Alcatel Alsthom a mis l'accent sur les nouvelles technologies développées par le groupe qui sont appelées à connaître "un essor important au cours des prochaines années". Et cela notamment dans le domaine des transmissions, où Alcatel a double sa part de marche mondial en deux ans, depassant 20 % en 1992, de la téléphonie mobile GSM, où le groupe occupe le second rang mondial pour les infrastructures, ainsi que dans celui du transport ferroviaire avec la nouvelle génération de TGV qui concurrencera de plus en plus l'avion avec une vitesse commerciale de 350 km/h.

Après avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 1992 qui font état d'un bénéfice net consolidé part du groupe de 7,1 milliards de francs, à comparer à 6,2 milliards de francs en 1991, l'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient proposées.

L'Assemblée a ainsi approuvé les comptes de la Société et décidé de verser un dividende de 14,50 francs, au lieu de 13,50 francs pour l'exercice précèdent, auquel s'ajoute un avoir fiscal de 7,25 francs, à chacune des 135,5 millions d'actions portant jouissance du 1er janvier 1992. Le dividende a été détaché le 25 juin 1993 et la mise en paiement en espèces sera effectuée le 30 juillet 1993. Les actionnaires auront la faculté d'opter pour le paiement de ce dividende en actions, dont le prix d'émission est de 561 francs. portant jouissance du 1er janvier 1993. Cette option, qui ne peut concerner que la totalité du dividende à percevoir, pourra être exercée du 25 juin au 23 juillet 1993 inclus.

L'Assemblée a renouvelé les mandats d'administrateur de Guy Dejouany, Jean Marmignon, Cesare Romiti et Pierre Suard et a ratifié la cooptation en tant qu'administrateur de Jacques Ronze.

Le Conseil d'administration qui s'est reuni a l'issue de l'Assemblée a renouvelé sa confiance à Pierre Suard en le confirmant dans ses fonctions de Président Directeur Général.

ALCATEL ALSTHOM EN DIRECT:

- . MINITEL: 36.16 Code CLIFF
- Téléphone vert actionnaires: 05 354 354

**AFFAIRES** 

Le bilan 1992 du secteur

### L'assurance à la fois victime et bénéficiaire de la conjoncture

Difficile d'imaginer comptes plus contrastés que ceux des assureurs en 1992. Entre l'assurance-vie dont l'expansion ne se ralentit pas et le dommage affecté à le fois par une envolée des einietres et le diminution des résultats financiers, on peut parier de grand écart. Il eet d'eutant plus douloureux pour les compegnies que l'ennée 1993 se présente eous les

Si, comme le souligne Denis Kes-sler, président de la Fédération fran-çaise des sociétés d'assurances (FFSA), l'assurance n'est pas à l'abri (FFSA), l'assurance n'est pas à l'abri des évolutions conjoncturelles, elle en a été l'an dernier à la fois victime et bénéficiaire. Bénéficiaire, par le binis de l'assurance de personnes. La récession, le chômage, les craintes relatives à la protection sociale et à la retraite ont incité les Français à augmenter leur épargne de précaution et à recourir à l'assurance-vie.

Le chiffre d'affaires total des compagnies a progressé de 12,6 % l'an dernier à 672 milliards de francs; il le doit avant tout à une hausse de l'ordre de 30 % à près de 200 milliards des cotisations d'assurance-vie. Et le rythme de crossance des produits vie s'est encore accéléré au premier semestre de 1993 pour atteindre 20 %. Toutefois, M. Kessler pronostique une deuxième partie de l'année moins brillante. L'assurance-vie va souffrir de la ennourrence de l'em-prunt Balladur, des privatisations et des mesures de hausse de la CSG qui

vont tarir l'épargne disponible. Les assureurs sont toutefois deve-nus aujourd'hui d'importants collecteurs et gerent 14,7 % de l'épargne financière des ménages. Un nivean qui reste malgré tout inférieur à celui de bon nombre de pays comparables (43,7 % au Royaume-Uni). Mais le développement jugé inéluctable par M. Kessier de formnles de retraite par capitalisation devrait, permettre

aux assureurs de capter une part tou-jours croissance de l'épargne. L'assu-rance-vie leur a déjà permis de déga-ger 8,5 milliards de francs de bénéfices en 1992.

Du côté du dommage, la situation est totalement inverse. Les pertes d'exploitation des compagnies se sont élevées à 8 milliards de francs l'an dernier et devraient être du même ordre en 1993. Les primes ont aug-menté faiblement de 4,2 % à 157,4 milliards de francs et les indemnités versées aux assurés ont encore aug-menté, après deux années records, de 11,4 % à 158,4 milliards de francs. En tout, les bénéfices en dommages ont atteint péniblement 800 millions de francs, après extériorisation de plus-values, contre 4 milliards en 1991.

> Une «sinistralité de crise»

La faute en est à la fais à une «sinistralité de crise» dans le val automobile et les incendies d'entreprises et à une année terrible sur le plan des catastrophes naturelles (cyclone Andrew aux Etats-Unis et innidations dans le Sud-Est de la France). La FFSA met en outre l'aocent sur la multiplication des fraudes dans l'assurance dommages qu'elle évalue à 10 milliards de francs, soit 5 % des cotisations totales. Le nom-bre d'incendies industriels «à caractère douteux» atteindrait 10 %.

La FFSA souligne aussi la «coincidence frappantes entre l'augmenta-tion des bris de glace sur les voitures (+30 % sur les premiers mois de 1992) et la mise en place de la réforme du bonus-malus. La quasi-to-talité des sinistres de stationnement. alité des sinistres de stationnement, de vois et de bris de glaces font maiotenant l'objet d'une déclaration à l'assureur, et ont coûté 1,7 milliard de francs supplémentaires. Enfin, la charge d'indemnisation des vols de voiture s'est élevée en 1992 à 8,5 milliards de francs contre 6 milliards

--- AUTOMOBILE

### Des niches à cabriolets

chés «pointus» et «juteux», nnt été parfois négligées par les grands constructeurs. Ellee connaissent par les temps qui courent un intérêt grandissent de la part de toutes les marques, même de celles qui misaient avant tout sur les gros volumes. Ainsi les monospaces, dont il est inutile de rappeler le succès, ontils pris leur place en quelques années dans le production des généralistes, et la concurrence est féroce. Ainsi les breaks naquère réservés aux automobilistes besogneux et qui se trouvent désormais parés de tous les équipements des grandes routières. Même constat pour les 4X4 et aussi pour les cabriolets.

Quatra grandes marques proposent précisément des cabriolets en ce début de juillet, ce qui est un peu tard, d'autant plus que les marchés locaux, c'est-à-dire en l'occurrence ellemands, seront servis avant les autres. Quoi qu'il en soit, Le choix est large. A tout seigneur tout horneur, Mercedes annonce la sortie de deux « roadsters > (193 ch et 231 ch). Ces deux décapotables sans arceau sont des 6 cylindres à 24 soupapes à boites manuelle ou auto-matique dotés d'un équipement très complet et, natemment, d'une capote électrique et de deux coussins antichoes. Le cuir, le bois y triomphent, ce qui explique sans doute le montant de la note, qualifié d'eattractif » per le constructeur de Stuttgart : de 475 000 Irencs à 585 000 francs. Cee deux versions s'ajoutent à un 8 cylindres (SL 500) et un 12 cylindres (SL 600) facturés respectivement 702 900 francs at

820 000 francs. Chez BMW, c'est un cabriolet sans arceeu égelement et à capote electrique, eussi, qui pointe le nez. Bâts sur la structure de la série 3 dans sa version « coupé a présentée récemment, cette décapotable intégrale conserve toutes les qualités de la berline avec une répartition parfaite des poide sur les essieux (50-50). Scus le capet on trouve e 6 cylindres à 24 soupapes de la 325: (192 ch pour 13 CV fiscauxi dont les reprises, maigré

Les « niches », ces mini-mar- une discrétion dans les décibels, se révèlent tout aussi efficaces que dens les « conduites intérieures». Tout echeteur pourra bénéficier d'un large chaix de coloris et de metière lors de sa commande. A ca propos, la facture s'élàvera à 264 000 francs

et des poussières... On évolue dans la même secteur (de prix) chez Audi, qui propose un 5 cylindres et un 6 cylindres entre 233 000 francs et 272 000 francs pour 133 ch ou 174 ch (12 CV et 14 CV). Une boîte autometique à quatre rapports et deux pragremmes (confort ou sport) est disponible.

Enfin Opel, sur le châssis renforcé de l'Astre (+ 70 kilogrammes), met ces jours-ci an vente un cabriolet à quatre places monté par Bertone, le carrossier turinois qui aveit déjà produit (depuis 1985) quelque 60 200 exemplaires de la Kadett en décapotable. Proposée en 2 litres ou en 1400 cm3, c'est à cette dernière version, suffisam-ment motorisée (82 ch) pour un véhicule dont la vitesse pourrait gêner la conduite, qu'iront nos préférences. Grande facilité d'ouverture ou de fermature de la capote, discrétinn sonnre du mnteur. « air bag » de grand volume (2 900 francs en aption toutefois], eutant de détails qui pour 125 000 francs (tarif de basel permettent de goûter calmement la conduite en plein air.

Et si trus ces tarifs apparaissent exagérés face à l'usage que l'on veut faire de sa voiture, n'oublions pas que le marché de l'occasion en cabriolet est florissant. Les utilisateurs de tels véhicules, en outre, sont généralement plus soignaux que les autres automobilistes, et les «deuxièmes mains » constituent souvent de bonnes affeires. On estime à 400 000 le nombre de cabriolets en França sur les 29 millions de véhicules en circulation. Volkswagen et Peugeot, qui fabriquent des cabriolets à arceaux, sont en tête des merques représentées (1).

C, L (i) D'après une enquête de la Cen-trale des particuliers.

**FINANCES** 

Le nouveau gouverneur de la Banque d'Angleterre

### Eddie George ou la consécration de trente ans de sérail

Eddie George devient, jeudi i- juillet, gouverneur de la Banque d'Angleterre en remplacement de Robin Leigh-Pemberton. M. George occupera ses nouvelles fonctions pendant cinq

de notre correspondant

Rien dans son parcours ne laisse supposer qu'Eddie George & l'inten-tion d'élever la voix dans les salons fentrés de la «vieille dame» de Threadneedle Street et de revendi-quer pour elle davantage d'indépen-dance par rapport au pouvoir exécudance par rapport au pouvoir exécu-tif. De toute façon, s'il avait eu la moindre velléité à cet égard, le nou-veau gouverneur de la Banque d'An-gleterre (le Mande daté 24-25 jan-vier), qui remplace, le l'sjuillet, Robin Leigh-Pemberton, sura été remis dans le droit chemin par les commensaires de l'ancien chancesier de l'Echiquier accompagnant sa nomination : « J'ai rappelé au nou-reau gouverneur, avait souligné Nor-

INDUSTRIE

man Lamont, que sa première respon-sabilité devrait être de soutenir le gouvernement dans sa détermination à provoquer une réduction durable de l'inflation, la seule base sur laquelle une croissance soutenue et des emplois surs peuvent être construits.»

Thut était ainsi dit un presque : ceux qui, dans la City et au-delà, révaient d'un nouveau rôle pour la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire davantage d'autonomie, auront été décus. L'exemple de la Bundesbank, voire celui de la Banque de France (qui devrait bientôt accéder à cette indépendance), ne seront pas suivis : ce sont le premier ministre et le chancelier de l'Echiquier qui contichancener de l'Echiquier qui continueront à déterminer la politique monétaire de la Grande-Bretagne, le rôle du gouverneur se bornant à appliquer celle-ci. Eddie George, ainsi que le nouveau vice-gouverneur, Rupert Pennant-Rea, ancien directeur de l'hebdomadaire The Economie de l'hebdomadaire de l'hebdomadaire the Economie de l'hebdomadaire de nomist, - qui, en d'autres temps, se firent tous deux les avocats d'une telle indépendance -, devront donc trouver d'autres formes d'expression pour tenter d'infléchir la politique

Eddie George, qui est âgé de cin-quante quatre ans, a fait toute sa car-rière professionnelle su sein de la Banque d'Angleterre où il est entré en 1962, en sortant de l'université de Cambridge. Il a le réputation d'un-Cambridge. Il a le réputation d'un-homme rude au langage chair, capa-ble d'indépendance d'esprit, laquelle fut policée par trente années passées dans le sérail. C'est cette longue enhabitation avec les représentants de Whitehall et de la City qui lui a permis de se hisser au pinaclé de l'establishment britannique: ses liens personnels avec John Major, noués lorsque calui-ci était chancelier de VEchiquier, ses relations confiantes rechipier, ses relations configutes avec Sarah Hogg, conseiller économique du premier ministre, sa réputation de rigueur et son expérience out fait le reste.

> Un tandem déséguilibré

Sa nomination prouve an moins que le gouvernement, et M. Major en particulier, ne le tiennent pas pour

économiques qui ont terni la réputa-tion de l'institution de Threadneedle Street : la défaillance de la Banque d'Angleteure dans l'exercice de son rôle de supervision de la BCCI (Bank of Credit and Commerce International) et son incapacité à prévoir l'ampleur de la spéculation monétaire qui a provoqué la sortie humiliante de la livre sterling du mécanisme de change du Système monétaire euro-péen (SME). Ce sont ces relations de confiance qui expliquent aussi la sur-prenante décision de nommer à ses côtés M. Pennant-Rea, un journaliste (lui eussi proche de M. Hogg, ancienne journaliste de The Econo-

déséquilibré et les deux hommes ont points, le nouveau vice-gouvernen ayant souvent commenté en termes vifs l'action ou l'inaction de la Banque, dans les colonnes de son presti-gieux journal. Mais bien des choses les rapprochent : la certitude que la Grande-Bretagne n'e aucune raison de rejoindre le SME (M. George fut longtemps un farouche adversaire de sna entrée dans le mécanisme de change) et, ultérieurement, l'union monétaire, tant que des progrès subs-tantiels dans le domaine de la convergence des économies europénnes n'auront pas été accomplis; la volonté de maintenir un taux d'in-flation aussi bas que possible, objectif qui constitue le credo politique de M. Major,

conduisent le gouvernement à baisser les taux d'intérêt (l'une des raisons svancées pour s'opposer à l'indépen-dance de la Banque), quitte à prendre le risque de provoquer une remontée de l'inflation? Con anti-inflatinn, résoudra-t-il ce dilemme? «Si l'indépendance c'est s'opposer au gouvernement, dans ce

LAURENT-ZECCHINI

wett -

\$ 1.77 Sammer #8 #8

11.3

The same of the same

大大 20 KA 紅蜘蛛機

は、これを強い数

Acres Assess

### La Générale des eaux se développe dans la production d'électricité

Aux Etats-Unis

Sévèrement touchée par le crise dans l'immobilier et le bâtiment-travaux publics, le Compagnie générale des eaux parle sur une etabilisation de son activité et de son résultat cette année. « Avec peu de croissance externe», e précisé mardi 29 juln son PDG, Guy Dejouany, devent ses actionnaires. En censequence, le groupe réduira ses investissements en 1993, sans sacrifier toutefols sa progression dans le redictéléphone en Europe et, surtout, le production d'électricité aux Etats-Unis.

Guy Dejouany l'a baptisé le « secteur Pellerin», du nnm du promo-teur Christiao Pellerio qui fut à l'origine de la Défense à Paris, mais dont le nanfrage a contraint la Générale des esux à monter en première ligne. Un «secteur Pel qui a pesé lourdement sur les résul-tats de la compagnie, bien que celle-ci ait poursuivi son développe-ment l'an dernier : [43,4 milliards de francs de chiffres d'affaires (134,9 milliards en 1991), 2,9 milliards de francs de résultat net consolidé (2,6 milliards un an plus tôt), 198 800 salariés, 2 250 sociétés.

Le PDG de la Générale des eaux, qui, dit-on, a conduit lui-même la restructuration du «secteur Pellerestructuration du «secteur rene-rin» depuis un an, n'a pas caché son pessimisme pour 1993, prévoyant une nouvelle « perte globale». « Pas de sauve-qui-peut, a-t-il toutefinis ajnuté, mais une étude minutieuse de chaque dissier. » Seinn M. Dejouany, la SARI et la SEERI, deux sociétés-phares de l'ancien pro-moteur, bénéficieront d'une «compé-titivité plus forte» en 1994 et constiturne pus jorie » en 1994 et consti-tueront une « force de redémarage en 1995 », grâce notamment à la livraison des deux tours du fintu-siège de la Société générale, un chantier de 5 milliards de francs.

#### La percée du radiotéléphone

Ces mésaventures n'empêcheront pas la Générale des caux de pour-suivre son développement dans ses multiples secteurs d'activités : la distribution et le traitement de l'eau, l'incinération des déchets, la pro-preté. Mais c'est dans le radintéléphone et, surfruit, dans la produc-tion d'électricité aux Etats-Uois que M. Dejouany attend ses plus fortes progressions. Cest ainsi que le PDG progressions. C'est ainsi que le PDG de la Générale des éanx table sur une croissance de 30 % de sa filiale (à 43,5 %), la Société française du radiotéléphone (SFR), dont le nombre d'abonnés s'élève aujourd'hoi à 127 000 et dont le chiffre d'affaires pourrait etteindre 1,4 milliard de france en 1903 francs en 1993.

Mais c'est surtout le déploie de la Générale des eaux aux Etats-Unis qui impressionne. Plus hexagonal et curopéen que son éternel rival, la Lyonnaise des eaux-Durnez, le groupe espère dépasser en 1993 ale milliard de dollars » de chiffre d'affaires outre-Atlantique. Sa filiale Sithe Energies Inc. » notenu, fin 1992, un fen vert pour la réalisation du chantier de la centrale d'Indepen-dence, sur les bords du lac Ontario. Cette centrale de 1 000 mégawatts, qui dnit entrer en fonctionnement début 1995, bénéficie, selon M. Dejouany, «d'un contrat de vente d'électricité de quarante ans à Conso-lidated Edison, distributeur d'électricité de New Yorka.

Dès sa première année d'exploitation, la centrale d'Independence devinit réaliser un chiffre d'affaires de 380 millions de dollars et un cash-flow de 65 millions de dollars. Une bonne affaire que M. Dejouany espère rééditer « avec conviction et prudence». La production indépendante d'électricité semble promise à bel avenir dans un pays où, s précisé M. Dejouany, «la vétusté du parc de centrales thermiques au charbon et nucléaires de la plupart des grandes agglomérations (...) semble ouvrir beaucoup de perspectives ».

REPRODUCTION INTERDITE

#### **DEMANDES** D'EMPLOI

IRMP-LE LOGIS rech. cedro

LE MONDE

DES CARRIÈRES

Pans recherche étudiante juillet-eoût [1 ou 2 mois) pour étrire livre. Travail posseonnem. Legée, nourrie. Ecrire PES 6, rue Etex, Pans-18-,

Col-typic engage prof confirmment, from , ec. éco., phy./chre., ergl., Adr. CV & CHARRE THORM 1, not H-Tout Park 19. Tel : 42-38-01-88.

Consultants vecataires Médecire spécialess
d'ésudes épidémiologiques
 Directaurs d'hópitaux
 Cadres infamiers
 Comsultatus en manageme
des ressources humières
 Envoyer CV à IRCOM
 3/5, rue de Javeior
 75645 Paris Cedex 12

CENTRE DE FORMATION DES ADULTES rach, conseil-ler en formation continue, nv. ILESS Profil: Ingénieur du ler en formation continue, ruv.
ILESS Profit : Ingénieur du conael en formation ou gestion de la rese, humaine et développement territ. CDII 18 mots Adresser dosser de card au GRETA YONNE NORD, 1, place 1 sch-Walsser, 88100 SENS.

Tél. 19-41-21-20-11-41.

resp. de le format, avec com-des journes diff, en dohec scol. Poss. de logam, de loiez. Ad. cand. av. CV au Directou T. 15 (1) 30-44-18-09 **RECH. POUR AOUT 93** 

ENSEMNANTS VACATAIRES

is en drost public, di CARRIÈRES

INTERNATIONALES

Vendad per une exportante applés memetionale basée an Suuse pe sus à la recherche d'un DATA BASÉ SENIOR MANAGER

JF. 31 ans. DESS RH, 3 a. d'exp. dens DRH GPES RYTERNATIO-NAUX GEST, PERS., OUTCLAS-SEMENT. AUDIT. RECRUT. Recierche, poste dans DRH ou cabinet: COD. CDL up plain ou pardel eur 75 os 92. Motivés, responsable, organisés. Disponible Td.: 40-61-91-02

J.H. 28 ens, tég. O M., bec + 2, parient et écrivent l'englais (vécu un an un Angleterre), 3 ens s'enpérience commercial dans entre-prise aplicitient en merériel photo, vide, acceptant tals formations nécessaires. Excel présentation.

Tél.: 43-04-42-41.

J.H., 28 ans. dég. OM, bec + 2, parlers et écrivens l'angleie (videu un en en Angletens), 3 ens d'expénieux egent technico-commercial dens entreprise apécalidée en matriris photo, vidéo. Acceptanis tootes formatopus nécessires. Essellame autemation. Tel.: 43-04-42-41

INGÉNIEUR universitaire 3 cycle, 87 ans ELECTRONICUE RECOMMATIQUE: — Matrius d' couvre, — Conduite de projet, — Geston des hommes, — 111 ennées d'expérience. Tél.: 45-93-33-49

JOURNALISTE 36 ANS Spécialiste eéronautique et défense, cherche emploi eu pigee. Tél. heuree ropee au (16) 51-80-62-32. herche emploi è mi-tem Tél.: 45-22-54-84.

JEUNE INGÉNIEUR E.N.S.M.A. Poitors cherche place stable. Dég. II.M. Libre de suite. Tél. : 69-21-71-15,

MÉCANICIENNE FOURREUSE THERCHE EMPLOY. TRADUCTRICE/ REDACTRICE

(français, engials, espa-gnol) généraliste et technique (Informatique) avec expérience en com-munication (presse d'entreprise, organisation d'événements) et on documentation, cherche poste à responsebilitée Paris ou barileue ouset. Etudiarist égelement propositione pour travail en francisco. Tél. : 30-40-15-66.

Artisans RÉNOVATION Tous corps of Frat Davis gratule. Tel: (1) 48-06-02-16

Bijoux **BUOUX BRILLANTS** 

Le plus formidebte choix.

« Que des affaires exception-nelles », écrit le guide Paris pae cher Teus bijoux or, toutes pierres précieuses, afiances, bagues, argenterie. ACHAT - ÉCHANGE BLIOUX

PERRONO OPÉRA Carrers & cabrio, ennés de labrication 90, équipament compilet. 38 NON KM. OM 94 900 Incl. TVA. t6l.: 1949/89 - 55-75-15 [\*] Angle bd des trafferte, 4, rue Cit.-d'Antin, Megaset è l'ETOSE : 37, avenue Victor-Hugo, Autre grand choix.

Cours COURS D'ARABE Ts niv. journée, sou jul., soûr, interest et eon AFAC, TEL: 42-72-20-88

Pour maubler CHATEAU, rech. mouble EMPIRE en ecajou : statues brenze, fautaule anc.

6 époque), gos tableaux enc. 16 : (16) 21-09-75-08 après 19 h.

automobiles

(plus de 16 CV

Particullers (demandes)

SÉJOUR GUADELOUPE SAINT- FRANÇOIS HOT. 3\* 1 SEMAINE 3 990 F/PERS.

à pertir de 2 290 F/TTC VOL A/R PARIS/ NEW YORK à partir de 1 690 F hors taxes 3615 DT

A partir de jeudi. T4L : [1] 42-58-17-38 MERIBEL 73 CHALET this confortable 12 à 15 pers. prix pour 15 jours : 15 000 F. 74L : 47-35-42-22. VOL A/R PARIS/ POINTE-A-PITRE

L'AGENDA

Vacances - Tourisme - Loisirs A louer ARCS 1 800 n Savols) 5 pers. équipé. Prix mér. Tél. : (16) 78-07-23-24

ES CANA - IBIZA Studio 2 pers. bord mer, vue superbe. Libre 6-30 jufflet et septembre. 2000 F cheque + cherose. DEGRIFTOUR Lic. 195017

Région MONTPELLIER, Cause désist. lous 15-7/15-8 mas provencel 7 P, princip., et cft. 2 culsa. 2 e.d.b. TV. Tél. Gd jerd., ples: + tennia privés. Neturisme possib. Possible 12/14 pero., conv. 2 familles arries. Mer 30 km. 25 000 F gainz. 12 000 F sem. 74.; 116) 58-51-42-43.

BERTO REGION

Participants

la rubrique «







- 1. San Jan 1 Same of the same o nagata paka kapana

### trente ans de sérail

1 3 % X 11 2"

des such differents
points to neutron

positio, in present con an analysis and factors on financial and factors on financial and an area of the control of the contro

municiante tant dur un et sou de

inge gemernten in be- beiteben.

LAURENT ZECCHY

200 2 ....

Committee of the second of the the set high for all the six man sig so After a service of the service of th in adjustation of an indigent of the second there is no property a protection in the control of the c THE BETTE THE A · Ses with Problem :pien (SMI). Countries white g E 20 4 TO 100 TO 1 pien (SMP) se seminario de la configuración del configuración de la configuración de l mer de propies le Spiritual of Albert and Spiritual of Albert and Spiritual of Spiritual figs butter provide and the state of the sta MEN PARK II ON THE INTERNAL

SPECIAL OF THE PROPERTY OF BR H M MINEY -

AND ADDRESS OF THE

eientertel des mit. THE PARTY OF THE PARTY IN the manufactor of the control of the

Beste often an first that a series of the se Marie and the transfer of the second of the Burnett Secretary of the Secretary Secretary A Registrer A Regi The property of the same of th

PA G والمستعمل المستعمل ال 164 3785: 11 4 1 1 411 4 1 1 1 DEMANDES

for a part of the part of

D'EMPLO!

A Service of the Serv

Security of the second second

Appropriate to the second seco

ነ ሂሐ ነ ነጩ ተከማስ ላኝ

MOA

\$ 34C 1

Remark SET!

Pacances - Tourisme - Loisirs

1 arrdt RUE J.-J.-ROUSSEAU Superbe 2 P., poutrea, grande iumlère, 5° étage, 45 m², 990 000 F 42-37-57-47 2• arrdt RUE DE LA PAIX, RARE, idéal pled-à-terre, 80 m², 2 PIÈCES, 3-étage, sec., cour. VALETTE 42-89-33-55

RUE MONTMARTRE-BOURSE 40 m². 2 p., 8. asc., cour, soled, rénové, 890 000 F. VALETTE 42-89-33-55 Studio prêt à habiter Cutaine aménagée s.d.b./wc Digicade - Conclerge 740 000 F - 42-38-26-31

4. arrdt 2 pas pl. Vosges, A seistr. Réc., dern. et., gd 3 P. en duplex, 93 m². Charme, park., ergt. 43-35-18-36. PLUSIEURS 3 ET 4 P.

AIM 42-78-40-04

7- arrdt 7-. RUE DU BAC. Proch Bon Marché, 3 PCES. Imm. ancien, Charme. teut confort, cleir. 2 060 000 F. CASSIL RIVE GAUCHE: 45-86-43-43. RUE DE BOURGOGNE

RAVISSANT 4 PIÈCES. Parfait átat. Ensoleillá. 3 MF. VERNANGE: 44-18-60-93. RUE DE VERNEUIL 125 m² à rénover, 5/8 P., 5-, esc., posities, chem. caractère 4 250 000 F. VALETTE 42-89-33-56

8. arrdt RUE OU CIRQUE 45 m², 3 p., 4, sec., came, 1 800 000 F VALETTE 42-88-33-55 10 arrdt

Prox. Conservatoire pert. vonc trée bal appart, 175 m². Rénové besox volumes arm. 19- ravelé. Tél. B : 41-41-21-03 Tél. 0 : 47-70-29-43 14 arrdt

ALESDA recent 86 in 2 2 PECES, 5: 6t., asc., balco soled, 1 280 000 F VALETTE 42-89-33-66 EDGAR QUINET Neuf 4 P. 90 m² + vermese 24 m² 3 250 000 F + parking

J.N. 40-89-00-00

REPRODUCTION INTERDITE - BIR A POINT 

appartements ventes

15• arrdt CONVENTION, prox. pero BRAS CONVENTION, prox. para BRAS-SENS. Intr. pierra de 1, sec. qui a p soind. 30 m² refait neuf. Dele fu-2 ch. cuis., emile. deglode « con repas. Tr ch. CARACTERE, chemi-nicas, mouturas, 2 400 000, 14; sprès. 20 h : 45-31-42-29.

FALGUIÈRE, 950 000 F. SUPERBE STUDIO + balcons/jerdin + parking dans imm. epand. CASSIL RIVE GAUCHE: 45-66-43-43. M- CHARLES-MICHELS IDÉAL INVESTISSEUR STUDIO. 450 000 F. Très bon 461. Pierre de tellie, asc. CASSIL R. G.: 45-88-43-43.

M+ CHARLES-MICHELS 2 PCES. Très bon état. Excel-lent rapport locatif. A VOIR. 595 000 F. CASSIL R. G.: 45-65-43-43. M+ LOURMEL 2 P 47 m2 stand impec., 2. asc. 960 000 F 45-31-51-10,

MONTPARNASSE. 5- ét., eec., Gd 3 P., 82 m², cuis, 6q. Plein solell. Park. Urgt. 43-35-18-36. MONTPARNASSE Pleme de trille standing BEAU VOLLIME EN DUPLEX 94 m² + BO m² jardin psyee gé 1 880 000 F

45-62-92-25 17. arrdt WAGRAM COURCELLES 30 m<sup>2</sup>, etudie, 1°, salle de beins, kitchenerre, 700 000 l VALETTE 42-89-33-55

18• arrdt IMMEUBLE NEUF BUREAU DE VTE OUVERT sumed at dimenche 14-19 h 80, r. du Potesu, 42-59-11-34. 4P., 3-dt, sud séj. 27 m<sup>2</sup> 3 P., 7- ét, sud séj. etch. helc, Vue sur Sacré-Cœur.

Mª ABBESSES Belle rénovation de qualité STUDIOS ET 2 P. De 380 à 680 000 F. 1,P.M. 47-46-12-12

20- arrdt EAU 4-5 P., 130 m², récent bend. Balcora, park. 1 700 000 F PARTENA; 47-42-07-43. (78 - Yvelines)

VILENES-SUR-SEINE.
Maison ancienne.
Beile rénovation 3/4 chumbres
séiour cheminés bureau
OUARTIERS RESIDENTIELS perdin 2 400 000 F. VALETTE 42-89-33-55. (1) 47-20-40-03

locations non meublées offres

Val-de-Marne A VENDRE APPT 3 PCES, B2 ms, VILLEJUIF, prae du parc des Httes-Bruyères. Séjour eved beicon, exp. Sud., cuis. aménegée, sells de bns. séchoir, w.-c., placards, Cave, park. Trijle orient. sans vis-à-vis. 4- ét. Prix: 720 000 F. Tél.: 68-58-00-09.

BORD. BOIS VINCENNES BUS, RSR, 110 m², 12 m² beloc 3 150 000 F. 48-73-18-45. LE PARC

A ST-MANBÉ nmeuble neuf, part privé, roche bols de Vincennee, Prestationa kouseuses. Appra 4 et 5 pièces, belcon-terrasse, visite appr modèle sur randez-vous.

MARIANNE

J.N. 40-89-00-00 NOGENT/CENTRE

A saistr
4 P duplex + 2 parkings
7/8- étage très ensoletté
Vue estoptionnelle.
Frais réduits
Livraison immédiate
Prix : 1800.000 F

BREGUET Tél.: 47-58-07-17 Occupá lol 45, moneleur B6 ene, VINCENNES, 5 muntes RER, dens bel immeuble répové GO 3 P. 580 000 F

Propriétaire: 42-60-30-15. appartements achats

CABINET KESSLER 76, Chemps-Élysées, 8-recherche de teute urgance beaux appartements de stan-ding, Petites et grandes eur-faces. Evaluation gravité aux demande. 48-22-03-80 - 43-59-68-04 EMBASSY SERVICE individuelles

A VENDRE dans le Vai-d'Ose (85). Villeran: belle marsen individuelle dans moesse résodence. 6 P., pouvres en chêne, lembris, cuisind rissique emé-nagée, cheminde Pierra Roux de Provence evez insert. Sous-soi total: terrein clos 500 m². Prix: 1 400 000 F. Frae de notaire réduits. Tél. eprès 20 h; 34-72-32-94. 15. VOLONYAIRES, Bass 4 P. 80 m², 3, asc. 8el imm. 7 500 F. PARTENA: 47-42-07-43. 164, TROCADERO. Gd 3 P. 44 étage, standing. 71 000 F PARTENA: 42-86-38-43. 7-. Nr VANEAU. Beau 2 P., tr oft. Imm. p. de taile, 3- ét., sec. S/jerdin. Loyer: B 000 F. H.C. CASSIL RIVE GAUCHE: 45-88-43-43.

Le Monde

**IMMOBILIER** 

POUR ACHETER, VENDRE, LOUER

maisons

MAISON MALAKOFF LIMITE PARIS propriétaire vend 300 m² R+2 très beaux volumes donnent sur jardin fazt. Copropriété parfair état. 3 700 000 F 47-36-42-22. PARTICULIER VEND

MIRABEAU appert. neuf stand. 2 p. Cuis., bains, wc. box. Part. 42-88-89-40, locations non meublées

demandes EMBASSY SERVICE

9- artdt., rue MANSARD.

43, av. Marceau, 75116 Paris rech. APPARTEMENTS OE GRANDE CLASSE VIOES OU MEUSLES. GESTION POSSIBLE. (1) 47-20-30-45 locations

meublées

offres

8. ST-LAZARE, GJ 2 P. s/cour claire, Bien eméragé, Cus, eéparée, Balle salle de bne, 5 000 F T.C.C. CASSIL RIVE GAUCHE: 45-66-43-43.

RUE MONSIEUR studio équipé 3500 F C.C. Tél.: 43-06-91-48

A TRIEL (78): 5 mm RER Polssy, 20 mm Charlas-de-Gaule-Eleife 15 mm Cersy-Pomose SNCF. That 10 mm Paris-St-Lazers. Particular varied MASCIN do style numbus sur 1 430 m<sup>2</sup> de terrair arboré. 7 PCES possibilité 8. dont 2 independentes pouvent convent à profession fisérale, 180 m<sup>2</sup> habitables sur afsoi sotal, 18 m<sup>2</sup> pouries chône, messanne, colombispes, ett eutres prastantens de qualité. 2 450 COO F frais de require rédute. TELÉPORE: 38-74-18-38

58 CARNAC Prop

pert. vd villa. Tel.: 97-63-67-57

propriétés CARNES, CROIX-DES-GARDES Bastide 280 m² sur terr 4 400 m², Sud. vue mer, pisc 5 500 000 F. Part. appel direct: 07-01-81-24.

PART, vend terrain 1 000 m² près Pointe-à-Pitre, très bien

FÉDÉRATION NATIONALE DE L'MMOBILIER

<u> Pentes</u> BO LEFEBYRE Sau p. de telle, 3/4 P. B5 m². Obte exposition. Balcon. Perfert état 1 B00 000 F FONCIA 45-44-55-50

Beliec prostations Foursit convenir à prof. Bérale. Tél. : 60-09-08-92.

pavillons Oens quartier pevilionneire, recherche belle meuilère, 126 m² hobinbles sur 407 m² de terrain, RER à 5 min, (conviendral) à profession (béraike), 1 690 000 F. CABINET COULON

48-90-44-90 MARSEILLE : Vd Longchar

maisons de campagne MAISON D'ÉCLUSE, 40 km sud de Sourges, 175 m², grand aéour chembres, pourres chêne, dalles pieme, querre chembres, deux ealles d'eix, deux WC, gerage, grand serient et verger sur canal de Berry, Pri: 440000 F.
Tél.: (15) 49-74-55-28.

fermettes Prix 300 000 F.
Tel.: (15) 78-30-78-66

PARIS - ILE-DE-FRANCE

STUDIOS 2, 3 P.

MONTPARNASSE

MEAUX centre (écoles, tycis, loistrs, commèrces), 25 mn gare de l'Esr. A prox. an. A4 et d'Euro Disney, meion Individuelle : 230 m² hab., selle de sél. en L. cuistre (chermée). 2 esiles de bre. 5 chbres. Garage 2 voit.

CHOISY-LE-ROI (94)

T7 + yard. + dip., evpo sud. 1 950 000 F. 16-91-08-41-78,

FERMETTE - Sud Postiere

et lous services 43-55-17-50

490 000 F. 42-B7-79-7B 11- Près PL des VOSGES 4 P, de classe, impeccable. Soleil Calme 2 440 000 F PONTAGNIER + 43-38-85-00

UXEMBOURG, P, de 1 . dble sé; + 4 chbres, 2 bns S/verdure Ouest 3 900 000 43-25-87-16 Bel Imm. 1930. 2 P. s/nx Refair neuf 1 ISO 000 F FONCIA 45-44-55-50 R. J -J. ROUSSEAU Sup. 2 P Pout, Gde lumère, 5- étage, 45 m², 990 000 F 42-37-57-47 MONTPARNASSE Bet imm. 1930. Gd sej., culs bass. S/square 980 000 F FONCIA 45-44-55-50

FRONT OE SEINE Très balle vue. Beeu 3 P 1, élevé. Park. 1 900 000 F FONCIA 45-44-55-50 M. ABBESSES Balle rénovation de qualité

MONTPARNASSE el ancien. Séj., 2 gdes chères 75 m², Double exposition, Parfart état 1 750 000 F FONCIA 45-44-55-50 Prox. Ecole-Vélénhaire RÉNOVATION DE QUALITÉ

CHARLES-MICHELS Imm. neuf. Stend, 2-3 P. Terrasse e/jd. Frae rédurs Lux. presist. 1 B95 000 F FONCIA 45-44-55-50

DEPUIS 430 000, 47-46-12-12 MAUBERT, P. ds t., gd bst-con, Beau 5 P. + serv. Cave. Parking poss, 4 200 000 F Serge Keysor 43-29-60-60 Recher, appts nvs geache.

ST-CLOUD/EXELMANS Alfenn 51d 55 tis-h-vis Jaid 56 45 P 106 m² Gde c. 2 bs Building a data ranguala Stdg. Box other Ungt 43-35-18-36 Asc Interph. Cuis. 6q. 2, 3 P. RENOVATIONS B de le Verrerie Charme Duples Séjour + 2 chbres de grainé de BSO 000 F 2 782 500 DVI 44-18-07-07 3 P Rue Boyer-Berret, Sud. 1980 Très beau 3 P 72 mi Bel imm. p de t à refraîchir. + balc Pers Orone réduts 938 000 F 43:20-77-47

Le Monde → Jeudi 1<sup>e</sup> juillet 1993 19

FNAIM)

INVALIDES 90 m², 4- 61 Rate Vue P de 1, stending 3 450 000 F 43-20-77-47 Os mm XVIII s Caractère Gd studio, poss. mezz 3,80 m HSP, Cus. 69, 1 350 000 F R OUBAC - LE BON MARCHÉ Très beau 3 P. Grand charms. Plene lumère. 3' étage 2 bans. 72 m². 2 125 000 F 42-37-57-47 RUE OUNDIS GUY-MOQUET Studio. Standing, Balcon, 450 000 F Immo Marcadet 42-51-51-51 Récent, Sép. + 3 chb. Perk. Vu très dégagée 1 445 000 F FONCIA 45-44-55-50

M- Permemer, Imm. p. de s.
Chembre de service
6- asc. 120 000 F
Rus Seimt-Maur. Standing
2 P. 46 m² + terrasse 28 m²
Refeat neuf. 980 000 F
Republique. Cris 3-Bornes STUDIOS ET 2 PCES de 360 000 à 680 000 F I.P.M. 47-46-12-12 ### ATELIER O'ARTISTE
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |
| Selle heureur sous vernière | ### Achat |

<u>Location</u> BASTILLE-NATION Rue Marcadet. Studio peran near 275 000 F
Lamarek. 2 pièces tout confort 500 000 F
Marcadet. 3 pièces tout confort 750 000 F
Cuis. 6quipees. De 390 000 Immo Marcadet 42-51-51-51 STUDIOS 2, 3, 4 P. 25. M. Hoche. 7500B Pans dunies refats news

en meublés er en vides 45-63-25-50 Fax 45-81-10-20 LA MEILLEURE VUE SUR L'IMMOBILIER

### IMMOBILIER D'ENTREPRISE

bureaux locaux commerciaux Locations -PREBAIL PREBAIL Locations CHATELET PART, LOUE POINTE-A-PITRE 278 m2 rue de Monceeu. LOVE POUR AXA rénevé, 12 bur., 4-ét., sac. Excellem étet 42-71-23-30. 128 m² wv. Promo-H-do-Sarba AFFECTATION PROFESSIONNELLE VOTRE SIÈGE SOCIAL DOMICILIATIONS Tél.: 47-54-99-71 Tél.: 47-54-99-71 Tál.: 18-59-082-20-15

### LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS

| Type<br>Surface/étage         | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                   | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                  | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                      | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                                           | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                                | Loyer brut +<br>Prov./charges |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PARIS                         |                                                                              |                               | 15• ARRONDIS                           | SEMENT                                                                          |                               | 78 – YVELINES                                                   | 5                                                                                         |                               |
| 2. ARRONDISS                  |                                                                              |                               | 4 PIÈCES<br>65 m², 1- étage<br>parking | 65, rue de la Fédération<br>PHENIX GESTION • 44-85-45-45<br>Frais de commission | 10 650<br>+ 1 550<br>7 720.88 | MAISON<br>mitoyanne, 136 m², 4 ch.<br>saile de bos, saile d'eau | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE<br>20-22, rue Schnapper<br>SAGGEL VENDOME - 46-93-91-60             | 11090<br>+ 1251,25            |
| 4 PIÈCES<br>100 m² + balcon   | 6, rue d'Uzès<br>CIGIMO - 48-00-89-89                                        | 8 075<br>+ 635                | 5 PIÈCES                               | 7, rue Alexandre-Cabanel                                                        | 14 500                        | jardin, cave + parking                                          | Frais de commission                                                                       | 7 884,80                      |
| 4- étage                      | Honoraires de location                                                       | 6 084                         | 136 m², 5- étage                       | PHENIX GESTION - 44-88-45-45 Frais de commission                                | + 2 000<br>10 3 18,20         | 3-4 PIÈCES<br>90 m², 1= étage<br>parking                        | VERSAILLES  1, place Robert-Deny CIGIMO - 48-00-89-89                                     | 5 220<br>+ 965                |
| 5. ARRONDISS                  | EMENT                                                                        |                               | 16. ARRDNDIS                           | SEMENT                                                                          |                               | parking                                                         | Honorairee de location                                                                    | 4029                          |
| 1 PIÈCE<br>41 m², 1• étage    | 11, rue Tournefort<br>GCI – 40-16-28-70                                      | 5 630<br>+ 559,15             | 6 PIÈCES<br>218 m², 3- étage           | 90, bouleverd Flandrin<br>PHENIX GESTION - 44-86-45-45                          | 25 000<br>+ 2 200             | 92 – HAUTS-D                                                    | E-SEINE                                                                                   |                               |
|                               | Honoraires d'actes                                                           | 656                           | 215 IIF, 3* 6089B                      | Fraie de commission                                                             | 17 790                        | 2-3 PIÈCES<br>51 m², 6- étage<br>parking                        | BOULOGNE<br>229, bd Jean-Jaurès<br>GCI ~ 40-16-26-71                                      | 5 100<br>+ 410                |
| 7. ARRONDISS                  | SEMENT                                                                       |                               | 17. ARRONDIS                           | SEMENT                                                                          |                               | parang                                                          | Honoraires de rédaction                                                                   | 283                           |
| 2-3 PIÈCES<br>84 m², 2- étage | 85, avenue de Suffren<br>SAGGEL VENDOME - 47-42-44-44<br>Frais de commission | 10 080<br>+ 1 321<br>7 256    | 2 PIÈCES<br>50 m² + balcon<br>7• étage | 28, rus Bourssuit<br>CIGIMO – 48-00-89-89<br>Honoraires de locadon              | 4410<br>+ 760<br>3 445        | 5 PIÈCES<br>90 m², 5° étags<br>parking                          | BOULOGNE<br>140, route de le Reine<br>SAGGEL VENDOME - 47-42-44-44<br>Frais de commission | 7 020<br>+ 1 763<br>5 054     |
| 8 ARRONDISS                   | EMENT                                                                        |                               | 4-5 PIÈCES<br>135 m², 1° étage         | 7, rue Puvis-de-Chavannes<br>CIGIMO – 48-00-89-89<br>Honoraires de location     | 13 034<br>+ 1 700<br>6 654    | 3 PIÈCES<br>Récent<br>71 m². 2º étage                           | CLAMART<br>1, rue de Sièvre<br>SAGGEL VENDOME - 46-08-80-38                               | 5 550<br>+ 1 187              |
| 5 PIÈCES                      | 7, square du Roule                                                           | 20 000                        | 5 PIÈCES                               | 177, boulevard Persirs                                                          | 17 000                        | parking                                                         | Commission d'agence                                                                       | 3 996                         |
| 166 m², 2- stage              | PHENIX GESTION - 44-85-45-45 Frais de commission                             | + 1 500<br>14 232             | 154 m², 6• étage                       | PHENIX GESTION - 44-86-45-45 Freis de commission                                | + 2 450<br>12 097,20          | 2 PIÈCES<br>53 m², 4• étage<br>perking                          | NEUILLY-SUR-SEINE<br>22, bd du Général-Leclerc<br>GCI - 40-16-26-68                       | 5 <b>88</b> 5<br>+ 747        |
| 13º ARRONDIS                  | SEMENT                                                                       |                               | 20- ARRONDIS                           | SEMENT                                                                          |                               |                                                                 | Fraie d'actes                                                                             | 336                           |
| 2 PIÈCES<br>53 m²             | 18, passage Foubert<br>LOCARE – 40-81-88-00<br>Commission d'agence           | 3 975<br>+ 367<br>3 630       | 3 PIÈCES<br>65 m², 6- étage<br>parking | 20, rue Lisfranc<br>AGIFRANCE – 47-97-95-43<br>Frais de commission              | 4748<br>+ 1 196<br>3717       | 4 PIÈCES<br>159 m². 2• étage<br>parking/box                     | NEUILLY-SUR-SEINE<br>74, rus de Chézy<br>GCI - 40-18-28-68<br>Frais d'actes               | 19 900<br>+ 3 358             |

La rubrique « Locations des Institutionnels » a été réalisée avec la participation de













### VIE DES ENTREPRISES

A condition de trouver des synergies industrielles

#### M. Lagardère intéressé par les privatisations de Renault et d'Aérospatiale

Jean-Luc Lagardère a affirmé mardi 29 juin devant l'Assemblée générale des actionnaires de Lagar-dère Groupe, la holding de contrôle de Matra-Hachette et de la Banque Arjil, qu'il serait intéressé par une participation au capital de Renault. A condition que el Etat considère que nous pouvons être un actionnaire intéressant et que le management de Renault y soit favorables, a indiqué
M. Lagardère. Encore faudrait-il que
cette participation permette de développer des synergies industrielles. La
branche automobile de Matra produit l'Espace avec Renault, et Raymond Lévy, président d'honneur de Renault SA, est président du conseil de surveillance de Lagardère Groupe.

Concernant une participation au noyau dur d'Aérospatiale, il s'est déclaré « intéressé par les missiles tac-tiques et les satellites », mais non par les autres activités du groupe (avions, hélicoptères, missiles balistiques). Mais «si participer au noyau dur signifie prendre un ticket financier, je ne suis pas intéresse», a-t-il ajonté. M. Lagardère a aussi précisé que sans attendre la privatisation, Aéros-patiale et Dasa (du groupe Daimler Benz) pourraient participer à la société en cours de création entre Matra Défense et British Acrospace. En dépit d'excellents résultats

### Schlumberger prévoit des suppressions de postes

francs) pour un bénéfice net de 662 millions de dollars (3,7 mil-

liards de francs). « On note sur les

deux derniers exercices une progres-

sion des fonds propres de 9,8 % »

précise le communique, ajoutant que le gronpe bénéficie d'« un

Tout en reconnaissant la baisse

du chiffre d'affaires et des béné-fices d'exploitation, en 1992, an

niveau des services pétroliers du

groupe, le texte souligne que « le montant élevé des fonds propres -

549 millions de francs pour EPS et 23,9 milliards de francs pour le

groupe - Schlumberger pourrait absorber sans problème ce léger déficit local». En conclusion, le

CCE dénonce cette e décision stra-

tégique et financière, effectuée au mépris des intérêts d'une grande partie du personnel et de leurs

familles », tout co soulignant « la

bonne opération financière», cer « le coût de la restructuration et du

plan social qui l'accompagne est

prévu pour être amorti en

quatorze mois »...

L'intersyndicale du comité cen-tral d'entreprise (CCE) de la société Etudes et Productions Schlumherger (EPS), filiale du groupe du même nom, numéro un mondial du service dans le secteur pétrolier, vient de rendre public un texte dans lequel les délégués syn-dicaux et les élus du personnel dénoncent le récent plan de suppressions de postes prévu par le groupe. Rédigé par les membres du CCE, représentant l'ensemble des syndicats – CFDT, FO, CGT et CGC – présents dans les comités d'cotreprise des deux sites de l'en-treprise (Clamart et Melun), le communiqué met l'accent sur le paradoxe entre les erésultats satisfaisants » du groupe Schlumberger et la volonté de la direction, pour la première fois annoncée lors du CCE du 11 mai, de supprimer 148 postes sur les 572 employés que compte actuellement l'entreprise. Touchant les deux sites d'EPS, ce plan devrait comprendre la ferme-ture du site de Melun, des licenciements (Clamart) et des transferts an sein du groupe Sclumberger.

Il est vrai que cette décision a de quoi surprendre. Le groupe Seblumberger a réalisé, en 1992, un chiffre d'affaires de 6,3 milliards de dollars (35,9 milliards de

Naissance de UAP Executive Partners

### L'UAP s'associe à un américain

#### pour assurer les mandataires sociaux

L'UAP (Union des assurances de Paris) se lance sur un nouveau marché de l'assurance en Europe jugé a prometteur », celui de la endettement à long terme très fai-ble » et d'une « trèsorerie très large-ment positive ». Enfin, « le rapport bénéfices/chiffre d'affaires — 14,2 % — reste excellent ». couverture de « la responsabilité civile des mondatoires sociaux ». Il s'agit d'assurer les administrateurs et les dirigeants de société contre les plaintes de leurs action-

> Les Etats-Unis font figure de précurseur dans et domaine puisque, selon les statistiques des assureurs, un dirigeant d'entre-prise américaine sur deux sura au cours de sa carrière maille à partir avec ses actionnaires. « Aucun dirigeant d'entreprise américaine n'imagineralt avoir une telle fonc-tion sans être préoloblement assurés, explique Patrick Gerschel, un des directeurs d'Executive Ra

Pour être présent sur ce mar-ché, l'UAP s'est associée avec l'assureur Executive Re, la troisième compagnie américaine du secteur. Ils ont créé une filiale commune de souscription haptisée UAP Executive Partners.

## MARCHÉS FINANCIERS

#### PARIS, 29 juin | Prise de bénéfices

Après la forte hausse de la veille (+ 1,54 %) accompagnés d'un volume d'échanges axceptionnel (5,15 millards de francs, dont 2,5 millards de francs d'applications), le Bourse de Paris retrouvalt un peu de son ceime mardi 29 luin. Le séence s'achevalt sur une balses de 0,89 % selon l'indice CAC 40 qui e établissait ...à 1877,50 points.

1977,50 points...

«Les anticipations de balsee des sux siemande reprennent de plus belle siors que la Bundesbank delt tenir jeudi se dernière réunion avant la trêve d'été», estimait un gestionnaire. « Après la forte hausse d'hier, il est normal que carteins prennent leurs bénéfices. Il n'en demeure pas moins que le sentiment des investiesseurs est très positif actuellement». Les professionneis tablent sur un accrolesement des volumes lé, comme la veille, à des

Saint-Louis, dont se holding familier ou principaux eat l'iff, le holding familier ou groupe Agnelli. Selon le vice-président de Flet, Saint-Louis pourrait être inté-

#### .. NEW-YORK, 29 juin ... Calme

d'Intérêt sur les bons du Trésor à trents Wall Street a évolus en basse, marcia 28 juin, sprès la publication de statistiques économiques américaines plus mouvaises que prévu. L'indice Dow Jones des valeurs vedettes a perdu 0,32 %, clôturant à 3 518,85 points dans un marché où 273 millions d'aoans, principale référence, est 6.66 % contre 6.67 % lundi. cana un merche du 2/3 manoris d'au-tions ent été échangées. Les titres en hausse et en balsse as sont équilibrés : 957 contre 973; 617 valeurs sont demeurées inchangées. Trole statisti-ques ont en effet rankas les inquiétudes des investisseurs sur l'état de santé de l'économie américaine : recul de 0,3 % l'aconomia minimiaria : recui de 0.5 % de l'Indice composite des principaux indicataurs économiques, recui de 21 % des ventes de logements en mei et basses à 58,9 % de l'indice de confisnes

des consommateurs en juin. Les investiseeurs observent aussi une

# 29 juli

#### MOUVEMENTS CHIFFRES ET

#### **PRIVATISATION**

pologne : la moitié du secteur nétrolier offerte aux investisseurs étrangers. - La moitié du secteur pétrolier polonais sera offerte aux investisseurs étrangers, l'autre moitié devant être contrôlée par un holding national qui reste à créer, selon un projet gouvernemen|al présenté mardi 29 juin. Aux termes du projet, le holding. Polska Kompania Naf-towa (PKN), doil notamment pren-dre 50 % des parts de chacune des deux principales raffineries polo-naises installées à Plock et Gdansk, en voie de privatisation; 30 % des actions de PKN seront proposées aux grands investisseurs polonais, entreprises et institutions financières; 40 % doivent être offertes aux petits investisseurs et 30 % gardées par le Trésor public ou une institution inancière internationale comme la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) ou IFC (International Finance Corp.), pour être ensuite revendues progressivement en Bourse sur trois ou cinq ans.

#### REPRISES

 Saint-Louis pourrait être latéressé par Eridania Béghin-Say. – Alors que le groupe Ferruzzi est en difficulté, le enir de sa filiale sucrière Eridania Béghin-Say suscite de nombreuses convoitises. Après l'ancien président de Béghin-Say, Jean-Mare Vernes, c'est au tour de Saint-Louis, groupe papetier et sucrier, de se poser en candidat éventuel à une reprise.

Le Monde

Ecite par la SARL le Membr Durée de la societé : cent ans à compter du 10 décembre 1944

Capital social : 620 (00) F

Société civile « Les rédacteurs du Monde »,

Association Hubert-Beuve-Mery

Seciété anenyme des lecteurs du Monde

Le Monde-Entreprises,

M. Jacques Lesourne, gérant,

Le Monde

PUBLICITE

President directeur général : Jacques Lesourne Directeur général : Machel Cros, Membres du comue de direction Jacques Guiu. Philippe Dupuis, Isabelle Tsaidi.

15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia

75902 PARIS CEDEX 15 Tel.: (1) 46-62-72-72

Telex MONDPUB 634 128 F

Telefan 40-60-45-73 - Summe Hande de 'n 9-881 in 10-einen de Median et Rapen Karren Sa

holding familial IFIL du groupe Agnelli, pourrait être intéressé à col-laborer à une opération concernant Eridania Béghin-Say, a déclaré mardi 29 juin, le président de l'IFIL et vice-président du groupe Fiat, M. Umberto Agnelli. Selon lui, BSN, dont l'IFIL est aussi actionnaire (5,8 %), «n'est certainement pas inté-ressé parce qu'il ne produit pas de matières premières.» « En revanche. matières premières. » « En revanche, si la réorganisation du groupe Fer-ruszi devait comporter certaines opé-rations regardant Eridania Béghin-Say, il existe une possibilité que Saint-Louis y collabore », a-t-il ajouté.

O Philip Morris rachète 49 % d'une entreprise publique russe de tabac. — Philip Morris a annoncé, mardi 29 juin, l'achat de 49 % du capital d'une entreprise publique russe de tabac à Krasnodar (dans le sud de la Russic). Le groupe américain a l'intention d'acquérir la majorité du capital après avoir modernisé l'entreprise. L'investissement total se mon-tera à plus de 60 millions de dollars (342 millions de francs). Philip Morris, dont Marlboro est déjà fabriqué en Russie, a conclu récemment un accord pour construire une usine de fabrication de cigarettes à Saint-

#### Petersbourg. SOCIAL

 Veuve Cliquot: le président retemp par ses salariés. – Le président de Veuve Cliquot Ponsardin, Joseph Henriot, était retenu dans son bureau, mardi 29 juin, par les sala-riés de la maison de champagne rémoise qui «rejettent en bloc» le plan social prévoyant 94 suppressions

75501 PARIS CEDEX 15

d'emplois dans l'entreprise, a-t-on constaté sur place. Le personnel de Vcove Cliquot, société du groupe LVMH, a été renforcé par celui de Canard-Duchêne, une de ses filiales, qui s'est vu lui anssi présenter un plan social visant à supprimer 19 emplois (dont 90 % de l'effectif cadre) sur un effectif de 66 personnes. Ces plans sont dans la lignée de œux présentés fin mai chez Moët ce ceux presentes im mai caez Moet et Chandon (245 suppressions d'em-plois) et chez Pommery (89 emplois menacés), maisons de champagnes appartenant également à LVMH.

#### NOMINATION ...

D. M. Chiquet descrit être reconduit à la tête de GIAT Industrie. – Le conseil d'administration de GIAT Industrie, réuni mardi 29 juin, a proposé au gouvernement de reconduire Chiquet, soixante-trois ans, dont le mandat arrive à expiration le ! juillet et qui occupe cette fonction depuis 1990. Une décision du gouvernement, dont on s'attend qu'elle soil favorable, devrait intervenir au cours d'un prochain conseil des ministres. En 1992, GIAT Industrie a perdu près de 500 millions de francs, après une perte de 400 millions en 1991. Le groupe a réalisé, début 1993, sa première vente à l'étranger de chars Leclerc, avec un contrat portant sur la livraison aux Emirats arabes unis de 396 blindés pour 21 milliards de francs, dont 60 % seront réinvestis sur place à titre de compensations.

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE ADMINISTRATION:

Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.808F Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration PRINTED IN FRANCE

PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

ion peritaire des journeux phications, p° 37 437 ISSN: 0395-2037

Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-65-29-33

**ABONNEMENTS** 

#### 1, place Hebert-Beure-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél.: (1) 49-60-32-90 - (de 8 heures à 17 h 30) AUTRES FAYS SUISSE-BELGIQUE LUXEMB-PAYS-BAS TARIF y compris CEE avion 3 mades ... 572 F 790 F 536 F

1 038 F 1 123 F 2 886 F 1 890 F 2 960 F ÉTRANGER: par voie sérienne tarif sur demande.

Dur rous abonner, renveyez ce balletin accompagné de votre règlement l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO a LE MONDE = (LSP5 = product) is published shilly for \$ 872 per year by a LE MONDE = 1, place Histori-Benne-Mery - 44852 byy-sur-Seum - France. Second class pointey used at Characterism IV.Y. US, and addressed meeting offices. POSTP ASTER: Send address classes to RAS of NY Bis. 1518, Champiar N.Y. 12919 - 1518. From the advancements sensents non-USA.

INTERNATIONAL MEDIA SERVICE, [cr. 3330 Panels Avenue Sente 404 Vaguus Bench, VA 23451 - 2843 USA.

Le Monde TÉLÉMATIQUE emposez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LAf

0

**BULLETIN D'ABONNEMENT** Durée choisie : 3 mois 🛘 6 mois □ 1 an 🗆 Nom: Adresse: Code postal: Localité :

Veuille: avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propies en capitales d'impriment.

#### CROISSANCE □ Wagons-Lits vent dépa

can Express. - La Compagnie inter-nationale des wagons-lits et du tou-risme (CIWLT) s'offre un lifting : l'activité agences de voyages change de logo et prend le nom de Travel de logo et prend le nom de Travel Wagonlit. Jean-Marc Simon, PDG de la société française fondée en 1872 et absorbée en 1992 par le groupe Accor, a indiqué que le réseau d'agencea de voyages Travel Wagonlit devrait réaliser en 1993 un résultat « très voisin de celui de 1992 » (70 millions de francs, hors produits financiers). Travel Wagonlit, numéro deux mondial de la distribution de voyages d'affaires avec un chiffre d'affaires en 1992 de 3.9 milliards de dollars, coutre 6,5 milliards de dollars pour American Express, s'est donné pour objectif de dépasser le groupe américain dans les quatre aus. groupe américain dans les quatre ans. La société envisage de se développer par croissance externe en acquérant de nouveaux réseaux d'agences.

RÉSULTAT u Les chèques-vacasces poursuivent leur croissance. – L'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) a enregistré co 1992 un résultat net après impôt de 24 millions de francs, co progression de 17 % sur 1991. Le volume d'affaires progresse de 32 % à 1,011 milliard de francs, contre 766 millions de francs co 1991. Une partie des bénéfices (7,2 millions de francs) sera affectée à des aides co faveur d'équipements de tourisme et de loisirs et à des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances. Les bénéficiaires des chèques-vacances sont 4 millions co 1992. Pour les dix ans à venir, l'objectif de l'ANCV est d'atteindre 10 millions d'utilisateurs.

D TAP-Air Portugal au bord de h faillte. — La compagnie aérienne por-tre publique TAP-Air Purusal a sin d'une injection de 80 à 100 milliards d'escudos (2,8 à 3,5 milliards de franca) en 1993 pour la sauver de la faillita, estime le président de la compagnie. M. Santos Martins, dans le quotidien de Lisboune Publico. Seion M. Martins, TAP-Air pourrait s'allier à une compagnie enropéenne ou faire entrer dans son capital une compagnie amé cam son capita une compagnie americaine. Il reconnaît que des contacts en ce sens ont déjà été entamés, notamment avec Lufthansa et Swissair. La situation financière de TAP-Air est délicate avec un déficit de 50 milliards d'escards (1,75 milliard de financià à la Santa de 1002 contacts de financià à la Santa de 1002 contacts de financià à la Santa de 1002 contacts de financia de francs) à la fin de 1992, constate M. Martins, qui se déclare « pessi-miste » pour 1993.

#### **PARTICIPATION**

O Ahlström prend me participation de 15% dans Sibile SA (paper). – Le groupe finlandais Ahlström s annonce, lundi 21 juin, qu'il vens d'acquerir la participation de 15 % de Bolloré Technologies dans le capi-tal du papetier français Sibille SA. Ahlström, leader européen dans les chaudières industrielles, porte ainsi sa participation dans Sibille SA à 19,8 %. Le groupe finlandais est aussi 19,8 %. Le groupe finlandais est aussi présent dans les filiales du groupe Sibille (47 % dans Sibille-Dalle et 15,5 % dans Sibille Tubes). Les activités pepetières de Sibille-Dalle représentent 3,1 milliards de francs de chiffre d'affaires, tandis que les activités du secteur papier d'Ahlström s'élèveut à 2,5 milliards de francs. En 1992, le finlandais a réalisé un chiffre d'affaires total de 10 milliards de fre d'affaires total de 10 milliards de

#### LONDRES, 29 juin Petite baisse

rain, merdi 29 juin, à la Bourse de Lon-dras en raison de prises de bénéfices et d'une ouverture en baisse de Well Street, L'indice Foctaie des cent grandes valeurs a perdu 11 points (0,4 %) à 2 886, elors qu'il avait gagné jusqu'à 8 points à l'ouverure dans la perspectiva de nouvelles baisses des taux d'innirêt an Europe.

L'activité demeurait calma avac un volume des échanges de 569,2 millions d'actions contre 800 millions la veille, British Telecommunications (8T) s'ast déprécié de 3 pance à 423 pance après avoir publié les modes de patement pour avos puese les motes de parenten pour se privatisation. Le premier versament des demières actions différitales sers de 150 pence pour les particuliers britan-niques et de 160 pence pour les institu-

### Cours du 29 julo Cours do 28 julis 5.38 3.04 2.78 4.00 11.13 5.68 31 6.51

#### TOKYO, 30 juin 1 Légère reprise

Bourse de Tokyo. Après avoir ouvert en baisse, poursuivant eon mouvement de repli de la velle, la marché japonais a'est repris à la suite de rechets de déc verts intervenus en fin de marinée. Ces schots ont surtout concerné les valours du bétiment et des valours de second rang jugérs peu chères. L'indice Nédeal a gegné en ciòrura 48,58 points (0,24 %) à 19 590,00 points. Mais l'indice TOPOC, à plus large base, a pardu 1,01 point, solt 0,08 %, à 1 580,25 points. Nombre d'investisseurs restent sur la touche avant les élections législatives

Les investisseurs se contentent de se porter sur des valeurs de second plen susceptibles de rapporter des bénéfices

| VALEURS .                                                                                                     | Cotes du<br>29 juis                                                                    | Cours du<br>30 juin                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alliconety Bridgesters Concin Foll Back Heads Marces Manualith Sacetc Missalidi Heavy Sery Copy Toyota Motors | 1 220<br>1 240<br>1 330<br>2 330<br>1 250<br>1 250<br>1 250<br>650<br>- 4 270<br>1 810 | 1 340<br>1,210<br>1 810<br>2 340<br>1 230<br>1 280<br>4 280<br>1 620 |

### **CHANGES**

Dollar: 5,6985 F 1 Le deutschemark cédait du terrajo à 3,3677 fraces mercredi 30 juin au copre des 30 juin au coors des premiers àchanges entre banqoes, cootre 3,3720 francs dens les échanges joterbancaires de mardi soir (il s'inscrivait à 3,3688 francs selon le cours fodicatif de le Banque de Fracce). Le dollar s'apprécie à 5,6985 francs contre 5,6950 francs dans les échanges interbancaires de mardi soir (5,7185 francs, conrs Banque de France).

FRANCFORT 29 juic Dollar (ca DM)... 1,6951 TOKYO 29 jain Dollar (en yens) ... 186,85 106,51

MARCHÉ MONÉTAIRE (effets privés) Paris (30 jain) \_\_\_\_\_ 7 1/2-7 \$/16 % New-York (25 jain) \_\_\_\_\_ 2 15/16 % 2 15/16 % (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice gineral CAC 537,05 542,71 SBF, base 1000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1 990,95 1 977,50 NEW-YORK findice Dow Jones 28 juin 29 juin

**BOURSES** 

3 530,20 3 518,85 LONDRES (Indice e Financial Times ») 28 jain 29 jain FRANCFORT 28 juin 29 juin 1 707,20 1 708,33 TOKYO 29 juln 30 juln

#### MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|           | COURS CO                                                                     | MPTANT                                                                       | COURS TERM                                                                   | E TROIS MOIS                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Demandé                                                                      | Offert                                                                       | Demandé                                                                      | Offert                                                                       |
| Yez (190) | 5,7030<br>5,3448<br>6,6817<br>3,3700<br>1,7994<br>3,7036<br>8,5897<br>4,4112 | 5,7850<br>5,3518<br>6,6070<br>3,3705<br>3,8834<br>3,7080<br>8,5956<br>4,4145 | 5,7572<br>5,3956<br>6,3978<br>3,3648<br>3,8174<br>3,6767<br>8,6121<br>4,3657 | 5,7612<br>5,4056<br>6,6067<br>3,3669<br>3,8236<br>3,6831<br>8,6223<br>4,3732 |
| _         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |

#### TAUX D'INTÉRÊT DES EUROMONNAIES

| 1 |                                                                                                      | UN MOIS                                      |                                                         | TROIS                                                          | MOIS                                        | SIX MOIS                                                         |                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                                      | Demandé                                      | Offert                                                  | Demande                                                        | Offert                                      | Demande                                                          | Offert.                                                 |
|   | S E-U Yes (100) Yes (100) Yes (100)  Dentschenurk Feiner stellen Live insilence (1000) Live stelleng | 3 1/16<br>3 1/8<br>7 5/8<br>7 14/16<br>5 7/8 | 3 3/16<br>3 1/4<br>7 3/4<br>7 13/16<br>5 1/8<br>10 3/16 | 3 1/4<br>3 1/8<br>7 1/4<br>7 7/16<br>4 15/16<br>9 3/4<br>5 7/8 | 3 3/8<br>3 1/4<br>7 3/8<br>7 9/16<br>5 1/16 | 3 7/16<br>3 1/8<br>6 15/16<br>7 3/16<br>4 3/4<br>9 9/16<br>5 7/8 | 3 9/16<br>3 1/4<br>7 1/16<br>7 5/16<br>4 7/8<br>9 13/16 |
| ١ | FRANC FRANÇAIS                                                                                       | 11 3/8.<br>7 5/16                            | 7 7/16                                                  | 10 5/8<br>6 7/8                                                | 11 1/8                                      | 10 3/16<br>6 9/16                                                | 10 11/16<br>6 11/16                                     |

Ces cours indicatifs, pratiqués sur le marché interbancaire des devises, nous communiqués en fin de marinée par la Salle des marchés de la BNP.

OURSE DE PARIS DE

201 Law 14-11

Marchy

Automs

\*\*



18. 29 juin \$ Prise de bénéfices the actions arrivers & scheme and a few as celles aur i make the actions are inside the contract and the cells are a celles are inside the cells are a celles are inside the cells are a celles are inside the cells are a celles are a celles

L'enterés des bourters : vidents sychones traduc des : in de configence des intatvonants (file-des en eures dans lar salva de l'en-unes

Treams Septem Say a est consequent 1,8 % & 718 france process of the factor of the fac

NEW YORK, 29 juin 1 Calme

tel en timere, marte, et emères sur les bons de l'étant l'esminimise de mande des principals (Méteorie est rectivo); se l'indice Gas

| MY.         | Validite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOURS IN               | 39.1<br>74 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| ARPT<br>Bee |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 6<br>E. 4           | 9.1        |
| ege-        | Character Spiral Spiral Control of the Control of Contr | 44.4                   | . 1        |
| See<br>See  | From                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82 8<br>24 1<br>44 2 E |            |
| Nate<br>L   | Georgest Georges<br>Georgester<br>Wite<br>STY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.4<br>62.4           | 12 17      |
| er.<br>Mer  | ATT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62 14<br>62 6          | 745        |
|             | Schebop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | areoupera  |
|             | CAS, Carp on Aloga<br>Chapt Ladyde<br>Stood Form<br>Whattalipuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54                     | 1.         |
|             | Managhan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 7                    | 3/1        |

IDRES 29 juin & Petite baisse

Bons perpupers à come se lette la segliante Ministra (Mexiconers de Ministra (Mexiconers de Ministra d American de la company de la c

AND STREET Side Lenn 
E Fit

Collins

C 100 

MYO. 30 part & Lagore reprise

And company of the appropriate pilli seiger sepretri der many manifest of the PAPE GREEN MILE'S S project the separations

| Sections.                                                                                                                                                   | Court to<br>The same                  | iena<br>Ka |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Agricultus<br>Shipperion<br>Consilina<br>Agrica Magneti<br>Magnetin Shinak<br>Shipperion<br>Shipperion<br>Sayahada Nasara<br>Vary Carly<br>Sayahada Magneti | 14<br>127<br>175<br>175<br>175<br>175 | ATTEMPTOR  |

BOURSES

pre la veglion definition a

Same a beauty of

THE MARKET STATE TO STATE STAT Microsoft Sec. 1997. S A Maria FRANCEDET .> m Mac Po | 100kV2 |

The second secon INTERBANCAIRE DES DEVISES

MUNANCAIRE DES DEVISES The state of the s

WITERET DES EUROMONNAIES 

1

MARCHÉS FINANCIERS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TES FINA                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOURSE DE PARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S DU 30 JUI                                                                                                                                                                                                                                                                             | IN                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours relevés à 11 h 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Companies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eglement men                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compensation VALEURS Cours proced. Premier proced. Premier Cours cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Septent   Sept | France. 415 90 412 90 408 30 - 1 59 28 690 979 891 +0 14 415 415 418 418 418 412 90 4020 4150 -1 19 91 418 4200 4150 -1 19 91 418 4200 4150 -1 19 91 418 4200 4150 -1 19 91 418 420 4200 4150 -1 19 91 418 420 4200 4150 -1 19 91 418 420 420 427 522 525 525 525 525 525 525 525 525 5 | 5 Laptyre                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | September   Sept |
| Comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SICAV (sélecti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALEURS % du % du VALEURS Cours préc. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALEURS Cours Demier préc. Cours                           | VALEURS Emission Rachat VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LEURS Emission Rachart VALEURS Emission Rachart Frais Inc. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AEG                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cours                                                      | Actimonetaire C-6 D. Andi-igan. 7804 03 Proces O Andi-igan. 7808 19 7604 03 Proces O Andi-igan. 7808 19 7604 03 Proces O Andi-igan. 7808 19 7604 03 Proces O Andi-igan. 7808 10 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 04 72095 685 0 | Nerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| COURS INDICATIFS         COURS préc.         COURS 29/6         COURS DES BILLETS préc.           Status Unis (1 usd)         5 757         5 719         5 4         5 9           Security         8 596         6 597         5 4         5 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONNAIES COURS COURS ET DEVISES préc. 29/6 or fin (hilo en barre) 68700 58800                                                                                                                                                                                                           | LA BOURSE SUR MINITEL  36-15                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rnational de France MATIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Allemagne (100 dm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ### ### ### ### ### ### ### ### #### ####                                                                                                                                                                                                                                               | TAPEZ LE MONDE                                             | NOTIONNEL 10 % Nombre de contrats estimés : 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Suisse (100 f) 380 180 379 090 367 387 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | See Sursia (20 f)   See See See 10 florars   See See 10 florars   See See See See See See See See See S                                                                                                                                                                                 | PUBLICITÉ<br>FINANCIÈRE<br>Renseignements :<br>46-62-72-67 | Dernier         119,82         119,20         1           Précédent         119,94         119,34         1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fars 94     COURS     Juin 93     Juillet 93     Août 93       122,06     Deruier     1 979     1 977     1 988,50       121,92     Précèdent     1 994     1 992     2 001       t détaché - d : demandé - • : prix précédent - s : marché continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

...

. . . . . . . . . . . . . -

## Les enfants du désordre

Des concerts d'exception pour témoigner de la vitalité de l'Amérique du Sud

Dandy tropical, protégé d'une Dandy tropical, protégé d'une incoercible timidité par un costume jaune paille et un polo lie-de- vin à col sage, Chico Buarque de Hollands n'était pas venu à Paris depuis quatre ans. Mardi 29 juin, l'Olympia était plein comme rarement pour l'accueillir, plus mûr, plus sûr de son fait et de sa voix, porté par une formation acoustique de six musiciens. Avec discrétion et de six musiciens. Avec discrétion et tact, Chico Buarque fait des incursions ebantées dans la vie des sutres – le footballeur, le petit voyou, la danseuse ou le fonction-naire. Guitare en bandoulière, il se laisse couler dans un camalen de demi-tons, pour mieux s'en remet-tre sux dieux de la samba popu-

Vai Passar: aux rappels, le public brésilien scandait, sans vouloir par-tir le nom de sa samba préférée. Pour cause de duo final svec les jeunes femmes du Trio Esperança, passé en première partie, il dut y renoncer. Vai Passar est certes une samba des plus entraînantes, mais, composée en 1984 et construite sur des allusions qui se réfèrent à la période noire de la dictature militsire, la chanson prit valeur d'hymne à la liberté et à la démo-

Cbico Buarque de Hollands comme Gilberto Gil et Caetano veloso, ces trois stars de la chanson brésilienne, qui se retrouvent cette semaine sur la scène de l'Olympia avec le Cubain Pablo Milanes, ont traversé l'époque de la dictature, son arrogance et sa déconfiture, après des débuts dans les années 60, lis sont sujourd'hui les analystes lucides d'un continent en pleine déstructuration où, selon Chico Buarque (1), le réel perd ses contours au profit d'un gnotidieu hallucioe, où «l'on est déjà sorti de tout ordre mondiol connu», seloo Caetano Veloso, qui présente à Paris son dernier tour de chant, Circulado (2)

Sur ce champ de batailles cultu-Sur ce champ de batalles culturelles et économiques, Chico Buarque compose des poèmes quotidiens et ironise sur l'histoire du Brésil, Gilberto Gil-atdise la dansecomme fer de lance tandis que Cactano Veloso s'engage dans un exercice de haut vol, avec six musiciens et une vingtaine de compositions, mais oussi d'étonnantes reprises de Bob Dylan (Jokerman) ou de Michael Jackson (Black and White). A la guitare (la sienne) et au violon-

de notre envoyé spécial

est encore jeune. Pour sa troisième

édition, l'équipe qui l'organise et le programme (celle-là même qui gère

tout au long de l'année la salle de l'Aéronef) avait conclu sa program-

mation le 29 juin par une longue soirée, qui présentait la particularité

de faire passer trois groupes améri-cains - Come, Porno for Pyros et

les Black Crowes – avant un quartet français – Noir Désir, montagnards d'esprits mais Girondins de nais-sance et Midnight Oil, qui nous

Come est un groupe insaisissable, dont la chanteuse, Thalis Zedek, respire le mal de vivre avec une

telle force, que, même en cette fin d'après-midi radieuse, elle réussit à

faire passer un nuage délétère sur le stade Grimonprez-Jooris. Sur la

pelouse, quelques milliers de per-sonnes (moins qu'il n'en faudmit

pour que le succès financier du fes-tival égale son succès artistique) font des efforts énergiques pour entrer dans la musique de Come.

Les hurlements des guitares dissi-

mulent à peine des suites d'accords

très simples, la rythmique cogne très fort sans rien indiquer, ni

tempo (quoique l'impression qui se dégage soit celle d'une lentenr

insupportable) oi progression daos le temps. Finalement, si l'on

regarde Thalia Zedek, son inconfort

manifeste à se trouver là, si l'on entend les quelques mots que l'on

peut sauver du eataclysme sonore

qui les entoure, on se prend d'une espèce d'affection pour cette musi-

Porno for Pyros ne demande ni

pitié ni compassion. Perry Farrell a fondé ee groupe afin d'être la rock star qo'il voulait être. Chanteur de

Jane's Addiction, l'un des groupes

les plus séduisants apparus sous le

vient d'Australie

Le Festival des Enfants terribles

berimbau, caxixi, bongos, surdo, cuica, nes du creuset africain, dont Caetano Veloso, comme Gilberto Gil, ne s'est jamais éloigné, ne serait-ce qu'en fréquentant assidûment les *terreiros*, les lieux de

Caetano Veloso est un vision-naire, Gilberto Gil un pragmatique épidermique, Chico Buarque un lit-téraire épris de football. Leur bis-toire est commune, leurs différences cultivées sur le même terreau. Au début des années 60, Chico Buarque compose la musique de la pièce Mort et vie Sévèrine, qui enchantera Festival de théâtre universitaire de Nancy en 1966. Les tropicalistes babianais scandent des slogans soixante-huitards (« E prohibido prohibira, a il est interdit d'interdire »). Ces fils prodigues de la bos-sa-nova ont des appétits cultureis dignes du mouvement « anthropophagiste a du poète Oswaldo de Andrade, qui secona le Brésil intel-lectuel des années 30. Après le coup d'Etat militaire d'avril 1964, le Brésil s'isole. Pour se sortir de l'impasse culturelle où ils sont plongés. de nombreux artistes vont transgresser les tabous imposés par le régims des généraux. Il fallait oser dire, par exemple, que le Brésil appartenait au continent sud-américain, avec ses campesinos, son guévarisme et sa culture littéraire (Miltoo Nasimento, Chico Buarque); que l'Afrique était l'un des fonde. que l'Afrique était l'un des fondements de la culture brésilienne (Gil-berto Gil, Caetano Veloso) ; que Cuba était une île sœur, par sa reli-

En 1970, Caetano Veloso est en exil à Londres. Il a froid et écrit des chansons pluvieuses et ironiques, dont London, London, uo refrain nux allures innocentes. Ou encore Nine Out of Ten, un reggae aux sonorités de steel-band, le tout pour ioformer l'ennemi de sa boone santé : « Walk down Portobello Road to the sound of reggae, I'm olive y Toujours vivant. Les generaux, qui, la même année, out éga-lement expédié Gilberto Gil en Aogleterre, puis expressement conseille au chanteur Chico Buarque d'aller prendre l'air en Italie, ne l'entendent évidemment pas de

gioo et son histoire.

Pendant vingt ans, les passeports brésiliens portèrent la mention « C'était un acte de violence cultu-Michael Jackson (Black and write).

A la guitare (la sienne) et au violoncelle (Jacques Morelenbaum, comparse habituel du jazz- man Egberto
Gismonti), le Bahisnais a mélé les

La Havane en 1977 pour sièger

LE FESTIVAL DES ENFANTS TERRIBLES à Life

Le diable rouge et le géant vert

Porno for Pyros, Midnight Oil pour ouvrir la saison estivale

second mandat de Ronald Reagan, Perry Farrell fut également à l'ori-gine des tournées Lolapalooza qui, chaque été depuis trois ans, portent

la bonne parole de l'alternative rock à travers les Etats-Unis. Après la dissolution de June's Addiction,

Perry Farrell a sans doute vouln

reter un groupe qui incarnerait à lui tout seul l'esprit Lolapaloza. Voilà pourquoi Pomo for Pyros se

produit entouré de strip-teaseuses, (porno) cracheuses de fen (pyros) et

émoi les ligues de vertu américaines

laisse le public français de marbre. Perry Farrell en cut l'sir tout

déconcerté. Ponrtant, ce convert a révéié un groupe très cohérent, svec une belle rythmique, propulsée par un bassiste qui déroule avec grâce de longues lignes nettes et mélodiques, pendant que Perry Farrell fait la star. Avec ses cheveux ras et remoce il ressemble an petit diable

rouges, il ressemble an petit diable que le groupe a choisi comme emblème, mais il chante tonjours

aussi bien, de sa voix haut perchée, un petit peu éraillée. Malgré tout,

Porno for Pyros n'arrive pas à sur-monter tout à fait l'obstacle que

révélait le premier album du

La monotonie

Midnight Oil

A l'inverse, les Black Crowes s'appliquent à dissoudre dans d'in-terminables improvisations les quel-

ques bonnes chansons qu'ils ont écrites. Cette tendance, déjà percep-

tible lors de leur derniet passage en

France, ne s'est pas inversée ces derniers mois. Le groupe géorgien pousse un peu loin le mimétisme

avec ses modèles des années 70, Faces ou Allman Brothers, jusqu'à

se préparer une fin peu glorieuse, faite de complaisance et d'approxi-

mation. Noir Désir n'a pas ces sou-

eis. Noir Désit eu ce moment o'a d'autre souci que de ne pas redes-

groupe : le manque de chansons.

ites. Reste que ce qui met en

dans le jury d'un concours de théâtre. C'est là que j'ai découvert Poblo Milanes, Silvio Rodrigues. Nous les avons invités à venir chanter à Rio dès les premiers signes de détente entre les deux pays, au début des années 80. » Aujourd'hui, Pahlo Milanes, chanteur, mais surtout auteur-compositeur de talent qui s rénové la chanson enbaine, est un symbole au Brésil. Concerts communs et échanges de chanson se multiplient. Le Cubain «Pablos devient un symbole au même titre devient un symbole su même titre que l'Argentine Mercedes Sosa. Ne vient-il pas de convier Chico Buar-que à sièger su conseil d'adminis-tration de sa toute nouvelle fondation culturelle - privée, fait sans précédent sur l'île

#### Cuba, « flot résistant »

« Nos sympathies pour Cuba avaient peu à voir avec le commu-nisme, explique Chico Buarque. Mais ce pays o été le premier pays à lutter contre l'hégémonie améri-caine, dès le début du siècle. C'est aujourd'hui encore un îlot résistant qui affirme sa souveraineté face aux Etats-Unis. La violence de la coupure avec Cuba soulignait notre impuissance.» Elles vensient égale-ment, souligne le chanteur, de la très grande proximité des racines yoroubas des deux pays, qui, comme Haïti, pratiquent le eulte vaudou original re du golfe du Benin. Même vocabulaire, mêmes instruments, même rythmique. Cube fascine, Cube interroge. « Maman, je veux oller à Cuba, maman, je veux olmer l'île de Xango et lemanja, yorubas comme à Bahia », chante Caetano Veloso sur un fond de rumba (Queiro ir a Cuba, en 1983), en entrecroisant ses vers avec ceux de Garcia Lorca (Copla Cubana).

D'un point de vue musical, les traces récentes de «cubanité » sont pourtset rares. « Dons les années 50, on écoutait des mambos, des boléros, on chantait comme Harry Belafonte, explique China, un neary bengonie, expanque China, un des leaders du granpe de percussio-nistes Tupi Nago (la seconde partie du spectacle de Caetano Veloso), qui cultive à Paris l'art de la samba-reggae bahianaise. Et les orches-tres de la radio sonnaient comme le « son », la salso cubaine : tout le monde était branché sur les Etais-Unis, où se croisaient toutes les immigrations. » Puis le Brésil jouz passant directement au jazz, puis au

cendre de ce nuage noir, plein de tonnerre et d'éclairs, qui porte le groupe. A Lille, ils ont plané au-dessus de leurs congénères, améri-

Pourtant Midnight Oil ne démé-rite jamais. Son impeccable, mise en place instinctive à force de sil-

lonner la planète depuis dix ans, le groupe australien impose son iden-

tité en quatre mesures, au commen

cement du concert. Mais en même temps, Midnight Oil trace des limites étrangement étroites pour

un groupe qui voudrait chanter

l'histoire du monde. Peter Garret, le chanteur, a été surnommé « le géant vert » parce qu'il est très

grand et écologiste. Il occupe d'im-portantes responsabilités au sein de la section anstralienne de Green-

la section anstraiteme de Green-peace et la plupart de ses chansons purient de nature qui souffre, de peuples déracinés. Mais à chaque fois, c'est sur le même mode :

måles harmonies, rythmique mar-tiale. Certe contradiction entre des

aspirations sensuelles et une musi-

que militante (le réalisme écolo-

giste?) ne produit rien d'antre

qu'une impressiun de monotonie

impressionnante) n'arrivent pas à

Midnight Oil et Black Crowes, le 30 juin à Rouen, patinoire. Black Crowes, le 3 juillet à Befort, dans le cadre du festival

Midnight Oil le 4 juillet à Bei-

fort, dans le cadre du festival des Eurockéennes.

Noir Désir, le 3 juillet à Belfort, dans le cadre du festival des Euroekéennes. In 8 à Cenn. Zénith, le 11 à Lyon, arènes de

Porno for Pyros, le 7 juillet au Zénith de Paris, en première partie du concert Nell Young.

THOMAS SOTINE

les talents d'homme de scène de Garrett (il a mis au point une chorégraphie de robot déréglé très au l'arrivent pas à

cains on australiens

rock américain. On y négligea d'écouter la salsa hispanique, et on ferma du même coup la porte aux rythmes qui se mélangealent tout près, à Belem par exemple, où l'an-tique lambada et le fracassant carimbo, très inspiré du zouk, fai-saient les belles heures des dancings

Pour retrouver des langueurs autres que celles de la bossa-nova, il fallut parfois les hasards de festivals internationaux. Joso Bosco décon-vre les Antilles au Festival de guitare de la Martinique, Gilbetto Gil se passinnne pour l'Afrique, le Nigéria, Fela et sa « République nègre », à l'occasion du Festival des arts de Lagos en 1977. Il en revint avec un album très funk, Refavella, et suit des lors de près l'évolution des e blocos a de carnaval, dont certains sont réservés aux seuls Noirs. Les Bahianais Ilé Ayé, Filhos de Gandi hier, Olodum, Ara Ketu aujourd'hui, avec leur attirail de cloches métalliques et de tambours frappés, sont passés des rythmes sacrés du condomble à la samba-reg-gae, qui fait aujourd'hui fureur. Presque dix ans après la fin du régime militaire, les sentiers de la création n'auront pas été stériles.

**VÉRONIQUE MORTAIGNE** 

(1) Lire ie roman de Chico Buarque, Embrosille, traduit du portugais par Henry Raillard, avec la collaboration de l'anteur. Gallimard, 160 pages, 90 F.

(2) L'album Circulado, un enregistre-ment public du réchal de Castano Veloso, vient de paraître en France; à l'occasion du concert unique qu'il donne à l'Otympia, t CD Philips 518070.

▶ L'Olympia. 28, boulevard des L'Olympia, 28, boulevard des Capucinna, Paris (9·), Tél.; 47-42-25-49, Métro: Opéra et Madeleine. Chico Buarque et Trio Esperança, la 4 juillet à 20 h 30. Cestans Veloso et Tupi Nego, la 1º juillet à 20 h 30. Concert commun avec (Bibarto fil le 3 juillet su Festival de issz de Montreux (Conféval de jazz de Montreux (Confé-dération halvétique). Pabla Milenes, le 2 juilles à 20 h 30, à l'Ohyapis.

### Salman Rushdie à l'Académie universelle des cultures

C'est aoue haute protection et dans une atmonphèrs de haute sécurité que l'Académis universelle des cuitures & scueilli, mardi 29 juin, celul de ses membres qui vit sous la joug d'uns menace perpétuelle. Salman Rushdis, l'écrivain bri-tannique condamné à mort par una fativa coranique, a été reçu sous les ora du palais du Lou-vre parmi les académiciens réunis sous la présidence du prix Nobal de la patr Elle Wissel. Créée sous l'impulsion de François Mitterrand au début de l'année (le Monde du 30 jen-visr), l'Académis universells dea cultursa rasnemble dea intellectuels qui se sont assigné pour objectif de «penser ls XXF eiècle et, en particulier, le métissage des civiliastions », tout en encourageant in rencontro des cultures et en récompensant dan œuvrea contribuent à la lutte contra l'intolérancs.

La séance du 29 juin, au cours de laquelle Jacques Toubon, ministre de la culture st de ls francophonia, sat vanu apporter son soutien à l'action antrapries, e été consacrée à l'approfondissement de l'axs de réfisxion snnuel que s'est fixé l'Académie. C'est sur ls thème de l'intervention, auquel sera consacré un forum international les 1B et 17 décembre, que se sont penchés les différents conférenciers invités par l'académia. En conclusion d'una intervention sur « La conciliation et l'erbitrage comme mode de solution des conflits», Robert Badinter, président du Conseil constitutionnsl, s einei noté qu'eil sat indispensable que tout soit mis en œuvre pour que les conflits entre les États solent réglés an fonction des principes de droit, perce que le droit est source de

Le philosophe Luc Ferry s, pour se pert, réfléchi aux « Fon-dements uphilos opiniouss : du devoir d'assistante », en finaisde cette « idée grandiose, mais sans enracinement réel », en raison de la eéperation entre éthique at religion qui prévaut dans les sociétés occidentales. € Pour qui sommes-nous prêts à mourir autourd'hui, si ce n'est pour nos snfents?», s'sst nterrogé Luc Ferry.

A cette question, Mario Betteti, professeur de droit à l'université Paris II-Panthéon Assas, s répondu par l'axemple das tenants du droit d'intervention humanitaire dont certains n'ont pea héalté à sacrifisr leur vis pour seuver des êtres humains. "C'est tout à l'honneur de ceux que l'on a appetés les « french doctors » d'introduire la morale dane le droit humanitaire », e sffirmé "M." Bettati, qui sst proche de Bernard Kouchner et s vécu à ses côtés le développament du droit d'Intervantion

La notion d'Intervention humanitaire a aussi été snslysée dans ses repports avec les logiques militaires, diplomati-que et politique par Marc Kra-vetz, rédacteur en chef de Libération. Témoin da plusisurs conflits en tant que journaliste, Marc Kravetz s souligné qu'il n'sat pas asulament besoin e da riz et de médicamenta, mais d'idées et d'audace pour rendre l'action légitime ».

Enfin, Seimen Rushdie, qui a était déjà, lors de sa précé-dente visite en France, longuement sxpliqué sur la violance dont il est l'objet (le Monde du 20 mars 1993) a sxprimé la point de vus de la victime. Il s, notamment, mis en garde contre « las formes d'intervention qui s'accompagnant d'actes tarroriatss violants», sn constetant que « les beses idéologiques pur isaqualiss nous nous battons sont menacées par la forme d'ebsolutieme moral postmoderne qu'est l'intégrisment blust mov , a A refree du pays, en a étuant vers

### CARNET DU Monde

Naissances

Chantel et Christian MÉGRELIS ont la joie d'annoncer la naissance de

Lauren-Alexandra

Cysthia et Emmanel MEGRELIS, ic 18 juin 1993.

5292 Memorial Drive 5292 4 A, 77007 Houston Texas.

Décès

- M. et M= Noël Beverez, M= et M. Francesco Blanco, M. et M= Thicry Baverer ont la douleur de faire part du décès de

M= veuve Robert BAVEREZ, née Essus Favret,

survenu à Annecy le 28 juin 1993, dans sa quatre-vingt-cinquième année.

Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-Michel de Chemonix, le jeudi *t*= juillet, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

13, rue André-Theuriet, 74000 Annecy.

- Paris, Retourned. M. Joseph Chalancon.

son fils, a la douleur de faire part du décès de M- Jeanne CHALANCON. Institutrice honoraire,
officier des Paines académiques

Les obsèques ont en lieu le 30 jain 1993, à Retournec (Haute-Loire).

21, rue Jean-Daudin, -

— M. et M™ René Higonnet,
M. et M™ Hubert Levy-Lambert
et leurs enfants et petits-enfants,
out la douleur de faire part du décès de leur mère.

Marianne LAZARD, née Bernard,

le 29 juin 1993, jour de son quatre-

L'inhumation aura lieu vendredi 2 juillet, à 14 heures, an cimerière du Montparnasse, entrée principale.

M= losette Guintoli,
son épouse,
Ses enfants, petits-enfants et arrière-

M. Laden GUINTOLL entrepreneur de travaux publics chevalier dans l'ordre national du Mérite, citoyen d'honneur de la ville d'Aries (Bouches-du-Rhône),

ont la tristesse de faire part du décès de

survenu le 27 juin 1993, dans sa

La cérémonie religiouse a en lieu te mercredi 30 juin, à Arles.

Cet avis tient lieu de faire-part. - M= Marcel Huret.

son épouse,

M= Heari Hupner,

M. et M= Jean-François Huret,

M= Catherine Huret, M. et M= Nicolas Delplancq,
M. et M= Claude Huret,
ses enfants, ses petits-enfants,
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-

ont la douleur de faire part du décès, à l'âge de soixante-treize ans, de

M. Marcel HURET.

L'inhumation eura lieu an l'église de Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime), le vendredi 2 juillet 1993, il 16 b 30.

93 Elysée II, 78170 La Celle-Saint-Cloud.

- Nancy. Paris. Strasbourg.

Fernande Juda, Jean-Pierre, Muriel et Raphaël Kaho, Michel Kahn, Philippe Kahn,

sa compagne, ses fils, belle-fille et petit-Et toute la famille, out la douleur de faire part du décès de

M. Otto KAHN.

survenn à Nancy le 23 juin 1993, dans

Ils remercient tous ceux qui se sont associés à leur peine et leur ont témoi-gné amitié et sympathie.

2, boulevard Charlemagne, 54000 Nancy. 38, rue de Medreville, 54000 Nancy. 48, rue Claude-Terrasse, 75016 Paris. 59, quai de Valmy, 75010 Paris.

- M- Michel Leibovici. son épouse,
Le docteur et M= Alain Leibovici,
M. et M= Bernard Leibovici,
M= Catherine Leibovici-Payet,

M. Pascal Leibovici et Bénédicte Favre, Ses huit petits-enf Sa famille, Et ses amis, out la douleur de faire part du décès de

M. Michel LETROVICE chevalier de l'ordre national du Mérite, survenn le 28 juin 1993, à l'âge de

L'inhomation aura lleu le samedi 3 juillet, à 11 h 15, an cimetière Saint-Bernard de Vallauris (Alpes-Mari-

26, rue du Commandant-René-Mouchotte - K 115, 75014 Paris.

- M= Jacqueline Zervopoulos. née Boulin, sa mère, M. Philippe Lutz, son époux, Alexandre et Caroline,

ses enfants, Les familles Jartier, Lutz, Rouvière, ont la douleur de faire part du décès de Natacha ZERVOPOULOS-LUTZ.

architecte DESA survenu le 28 juin 1993, à Paris.

La cérémonie religieuse anna lieu le vendredi 2 jaillet, à 16 heures, en l'église orthodoxe grecque, 7, rue Georges-Bizet, Paris-16.

<u>Anniversaires</u>

- Il y a un an disparaissait Jean-Pierre MONTAGNE. A tous ceux qui l'ont connu ou aimé, Henri et Henriette Montagne,

les parents, Sylvie Hourdin Montagne,

son file. demandent d'avoir une pensée pour

Communications diverses - An Cercle Bernard-Lezare, 10, rue

Saint-Clande, Paris-3•, jeudi 1= juillet 1993, à 20 b 30, débat avec A Maliet (Radio jnive) et Didier Eppelbaum (France 2) sur « Les mass-me question ». Tel. : 42-71-68-19.

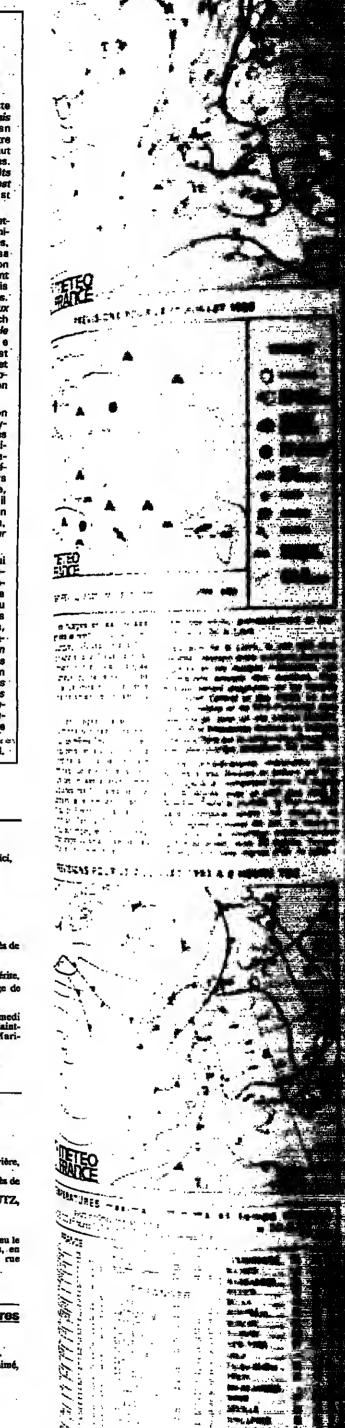

Ö

WETEOROLOGIE

- Wy Section 1

A cette question, Vend Bet

proche de Bernard Kourrier et

# vecu & ses côtés le cele co.

ment explique sur la la cris ?

dont à est l'objet le March :

20 mats 1993; a era. m. (

good de vue de la culture :

notemenent, mis en garat con-

### # ##COMP#TTITE = 41161

terroristes vir tirte i ...

conststant cor i er bire.

idéologiques aut mis-t :

sous nous better than the cees par la formi matrice.

Esma moral pour come

Mrs Michel ( Charles

M Price Letters ne Mendebette Farre

her had printed and

ser enterin

El ser annis

SER SENSE STEELE BOX

Show hoder . E.

M Philippe Luis.

and figure.

Secrept Harm, I all I

id red Danier. THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

to decide et bir au . 1700's le decide et bir au . 1700's

Non Calberine Leib. .....

16, reg du Commentante de l'année

by a languetine Principal of

Les familles Jartier Cont Room

the property of the care in the case.

National ZERY OPOLICEMENT

Experiment to English and the comment of the commen

graduction and appearance of

Anniversalis

grateria et de tues

Michel LEIBUVICL

WHAT I WING WATER

tent sur l'aspect universainte were protection de cette « idée grand-ose, — ; pring de Die Changerie sans enracinement teers, eraison de la séparation ..... 28 par cone to éthique et religion du présa. De WE SOLE ! dens les sociétés occidentes W. I Spiriter fills « Pour qui sommes-nous print a mount support her, si to - 45 pour nos enfants . Ses FEW & FOUT BALL WOLLD & COR PACE interrogé Luc Ferry to Deline du Loutati, profession de croit : ... middles in the versité Paris II-Panthéon Altri nie Eine Woman a repondu par l'exemple des Dissipation of French tenents du droit d'intervent :humanture, dont certains - :mon die 30 iam. pas hésité à secrifier le ... the properties des dour sauver des Atres tures «C'est tout à l'honneur de les an more managed que l'on a appelés les ettern de sementes is de sementes is doctors a dimmodure is mine dens le droit humanitare. gant is recon-

WATER COURT gement du droit d'interverte. Little contra La notion d'intervent :to 25 year our mumenitaire a eussi été :- ... são dans ses repports ave: 45 s to culture of de logiques militaires, dipir----que et politique per Mara de CHARGE & FACTOR vets, rédatteur en chef de Lo-ME COMMONIA E estion. Témoin de pussus BEA 140, 204 AND confliks on tant que journe de stood they a set Marc Kravetz a souigne con est pas saulement per PARTY TENT e de na es de médicamina grain d'idéas et d'aucace con L'12 dicembre rentire i action légitime e mente un stiffe Entin, Saiman Purnes :. e était détà lors de sa sitté. dente visité en France, ionque

SHOW THE THE SHOP A COMMENCE STATE AND A LA the state of the to general and at ite tantat. 海山中 海河 不出 有利。 to sout and wat alle me conflicte manufic conflicte prospect the arcst. of the party of

of have From a . Minds was a first PARTIE OF

)U Monde

the spirit has the first the **温 松华城** Constitution of the consti

the in white of the land A 7942 TARE 48

FM. W. F.

March 20 41 14 141 17 PES \$ .9 5 A Break & separate

**张大光**飞。 ATTERNOON TO STATE STATE ABIBE

the effect with the same F ME AND PART THE PARTY

Jess Pierre MONTAGNE. A term that the state of the st Apple of the same throught ma 36 ente CHARLES SENT ALLS 145" T wat described Approximation of the control of the Communications diverse Au (my less services services

GOOD COMMITTEE OF

## MÉTÉOROLOGIE

SITUATION LE 30 JUIN A 0 HEURE TUC



PRÉVISIONS POUR LE 14 JUILLET 1993



Jeudi : les nuages et les ondées s'étendent vers le nord. — Au Sud-Est, de l'est du Languedoc-Roussillon à la Provence-Côte d'Azur et à la Corse, le soleil sera bien présent; tout au plus quelques passages nuageux, qui ne terniront pas l'aspect du ciei. La limite nord de certe cona dégagée se eixuant au niveau de Valence.

Par contre, les nuages orageux qui affectalent la moitlé aud ces jours der-niers, vont tout de maria linguages concerner le repte du peys, en s'édrant vers le nord. Au nord de la Loire, la ciel sera généralement très nuegeux toute la jour-née, il y aura des ondées épares, mais les régions prochés des fromünes de l'Est seront épargnées, ainsi que les côtes de la Manche (qui profiteront toutefois d'un n'est pae exclu, principalement en bo dure nord de la Loire.

Au sud de le Loire, le ciel aera plus instable, hésitant entre qualques éclaircles fugaces et les nuages menaçante, qui tugaces et les nuegas menacams, qui donneront encoré des averses. Cas averses seront oregeuses sur les masers du Massif Central et des Alpes, Le sud de l'Aquimine et de Midi-Pyránées sera plus chargé, avec un ciel restant couvert, et de plus fréquentes averses. La tramon-tane souffers, aux le Languedoc-Rousellon avec des pointes, attaignem 50 km/h.

Les températures matinales sont encore assex douces et brillent per leur tromogénétic, comprises entre 14 degrés et 16 degrés, evec un pent plus dans le Sud-Est. Dens la journée, le thermomètre la Manche (qui profiteront toursfois d'un vent du nord souffiant à 50 km/h en pointes). Pour accompagner ces ondées une évolution orageuse sera possible des la mi-journée, et un orage isolé ici ou la returne tout juste dignes d'un 1º juillet l

PRÉVISIONS POUR LE 2 JUILLET 1993 A 0 HEURE TUC



| FRANCI                    | = -          | TOULOU  | NE 23     | 16 C         | LUXENE    |       | 14       |
|---------------------------|--------------|---------|-----------|--------------|-----------|-------|----------|
| AJACCIO 25                | 21 -<br>16 P |         | -PITEL 30 |              | MAREA     |       | 18       |
| BORDRAIK 21<br>BOURGES 24 | 17 C         | É       | TRANGE    | R            | MEXICO.   | 23    | 15<br>15 |
| BKEST 23                  | 11 N         | ALGER.  |           | 17 B         | MONTRE    | AL 22 | 12       |
| CAEN 2                    | -13 B        | AMSTER  | RDAM 23   | 12 D         | MOSCOU    | 21    | 10       |
| CHERBOURG 19              |              | BANGK   |           | 23 D<br>28 C | NAIROB    |       | 13       |
| DLION 2                   |              | BARCEL  |           | 28 C         | NEM-AO    | RK 27 | 23       |
| GRENOBLE 2                |              | BELCRI  |           | 3 D          | PALMA-D   |       | 17       |
| 1/1E 2                    | IS D         | BERLIN  | 22        | 12 D         | PEKIN_    |       | 21       |
| LD40GES 21<br>LYON 27     |              |         |           | 11 D         | RIO-DE-LA |       |          |
| LYON 27                   |              | LE CALE |           | 21 D         | ROME.     |       | 21 !     |
| TANCY 25                  |              | DAKAR   | 10        | 13 D<br>24 D | SEVILLE   | 33    | 18 I     |
| ANTES 22                  |              | DELHI   |           | 36 D         | SENGAPO   |       | 24       |
| TCR 26                    |              | GENEVE  |           | 16 C         | STOCKE    |       | 8 1      |
| PARIS-MONTS _ 27          |              | HONGK   |           |              | SYDNEY.   |       | 19       |
| PAU 22<br>PERPIGNAN 26    |              | ISTANB  | IEM 25    | 17 B         | TUNES_    | 23    | 22 I     |
| ENER 23                   | 14 D         | LISBON  |           | 17 D         |           |       | 8 6      |
| T-ETTENE 24               | 14 C         | LONDRE  |           | 13 D         | VENISE    |       | 18 (     |
| TRASBOURG_ 21             | ii D         | LOS AN  | GELES. 24 | 16 D         | VIENNE.   |       | 11 1     |
|                           |              |         |           |              |           |       |          |
| - 1                       | _            | -       | 1         | _            | P         | -     | *        |
| AB                        | C            | D       | N         | Ω            |           |       | -        |

mos universel coordonné, c'est à dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

## RADIO-TÉLÉVISION

**IMAGES** 

DANIEL SCHNEIDERMANN

### Actes et entractes

ectee de cette saga sep-tentrionalo-méridionale de l'argent du football qui bouleverse les grilles d'été des chaînes, apparaturont sans doute d'abord comme une scintillente collection de perles. Comme si megistrete. médecins, avocats, avaient été emportés par les folies croisées que l'on sent affleurer derrière chaque épisode, folies de Marseille, du foot et de l'ergent mélées.

Résumons les rôles. Celui qui délivre à la nation impatiente le bulletin de santé de Jean-Pierre Berpee jouer avec sa vie » - n'est justice », c'est le procureur de la

VEC le recuit, les premiers eutre que... son avocat. Celui qui, République. «Supposez que je me encore rêver. Sans oublier un petit la veille, prétendait faire le tri entre les visiteurs du même Bemès - l'on imagine atterrés par une telle « son président » était admis à le rencontrer, mais pas les policiers éteit... un médecin. Celui qui tient conférence de presse quotidienne, commente eimablement le dossier d'instruction - «les dénégations de tel mis en examen ne sont pas compatibles avec le dossier, où figure la trace de tel appel téláphoniques», etc. - nous fait bénéficier de considérations élevées sur la démocratie, lit à livre ouvert dans les désirs du garde des sceaux et nès, dans la cour de l'hôpitel - déclere sans sourire que « tout acet homme est malade, il ne faut signe d'affolement est bon pour la

taise, avance-t-il aux raporters que crochet per Moscou, où dee perspective. Que dira-t-on?» Et en réplique, qui délivre à la justice des leçons de vertu civique? Bemard Tapie, bien entendu.

Ceux qui, traversant le scène menottés, s'insultent, se contredisent et s'interpellent d'interview en interview : pes d'erreur possible, ce sont des joueurs, coéquipiers ou adversaires. Et enfin, l'amoureux du football qui vole au secours de l'OM, n'est autre que... le président des radicaux de gauche, écho burlesque au président de l'Assemblée nationale, qui espérait quelques jours auparavant que l'OM le farait

joueure auraient été drogués au thé, et où l'entraîneur «ne peut pas dire que c'était quelqu'un de Marseille », maie se souvient que « quelqu'un lui a téléphoné ».

Pendant les entractes, PPDA receveit lundi l'écrivain algérien Rechid Mimouni, un des premiers sur le einistre liste des tueurs. Il se déclarait prêt à retourner en Algérie affronter son destin. Le lendemain, Salman Rushdie assura ne pas savoir dans quel pays il dormirait le soir-même. Par contraste, ces rappels da tragédie restituaient à la saga du foot de plaisantes couleurs

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque serneine dans notre supplément daté dimenche lundi. Signification des symboles :

> signalé dans « la Monde redio-télévision » ; D Film à éviter ; s On peut voir ; s s Ne pas manquer ; s s E Chef-d'œuvre ou classique.

### Mercredi 30 iuin

TF 1

20.45 Série : Navarro. L'Honneur de Navarro. 22.20 Magazine : 52 sur la Une. De Jean Bertolino. Le retour des exorcistes d'Anne Gallois et Michel Sallsndre. 23.20 Divertissement : Cinè gage.

23.25 Megazine : Télé-vision. Présenté par Béatrice Schönberg 0.10 Journal et Météo. 0.15 Série : Intrigues.

FRANCE 2

20.50 Jeu: Fort Boyard.

22,20 Première ligne.
Que deviendroni-ils? nº 10 Idemière pertie),
documentaire de Michel Fresnel. 23.25 Journal et Météo, 23.45 Magazine : La Carcle de minuit.

Présenté per Michel Field. En direct du Fes-tival de danse de Montpellier. 0.45 > Série : En un mot. Trente cinq petites histoires imaginées per le dessi-neteur Fred et réalisées par six

FRANCE 3

20.45 La Marche du elècie. La Marche du elècie.
La devoir de mémoire. Invitée: Pierre Truche, procureur général près la Cour de cassation; Pierre Nora (les Lieux de mémoire: les France, tome III); Rita Thelmann (la Mise au pas); Paul Ricceur, agrégé de philosophie, docteur ès lettres; Chantal Bonazzi, conservateur générel eux Archives nationales. Reportage: La mémoire niée, de Bruno Fouchersau et Philippa Ody. 22.25 Journal et Météo.

22.55 Série : Les Mystères de l'Ouest. La Nuit des excentriques, de Robert Sparr. 23.45 Magazine : Aléas. Présenté par Jacques Serizier. Ls loto du malheur: Adèle pour mémoire; A Raz, la pointe?; Valérie hors jeu?; Les fivettee et la peute graine; Les seins martyrs.

**CANAL PLUS** 

21.00 Cinéma : Le Choix d'eimer. Film américain de Joel Schumacher (1991). 22.45 Flash d'informations.

22.50 Cinėma : Les Deux Sirènes. » Film américain de Richard Benjemin (1990) (v.o.).

0.40 Cinème : La Fille aux allumettes. \*\* Film finlendais d'Aki Keurismaki (1989) (v.o.),

ARTE

20.40 Musicarchivee : Trio Heifetz, Piatigorsky, Rubinsteln. Extraits du *Trio en mi bémol*, de Schubert et du *Trio* en ré mineur, de Mendelssohn.

21.10 Documentaire: Varietions sur un thème d'elto. Gérard Caussé : un altiste et son intrument 22:00 Série :

La Collection Devid Oistrakh De Bruno Monseingeon. Concerto pour vio-ion en ré mineur op. 47, de Sibelius, par l'Orchestre symphonique de le redio de Moscou, sous le direction de Guennadi Rop-destvenski.

23.00 Documentaire : Le Moindre Geste. De Fernand Deligny et Jean-Baptiste Daniel 0.35 Cinema d'enimation : Snark.

M 6

20.35 Megazine : Ecolo 6. 20.45 Téléfilm : La Mafia des jeux.

De George Englund. 22.35 Téléfilm : Le Cri de le mort. De Richard T. Heffron.

FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta lengue. De le voie héraldique à l'histoire des mentalités.

21.32 Correspondences. Des nouvelles de le 22.00 Communaute des radios publiques de langue française. Les Canado Jeponais

et leur apport culturel. 22.40 Les Nuits magnétiques. A 7.

0.05 Du jour eu lendemain.

0.50 Musique : Coda.

23.09 Ainsi la nuit.

0.33 L'Heure bleue. Tendences hexagonales par Xevier Prévost. Le concert: Sylvain Kassap, dannettiste, saxophoniste et son Quertette, avec Philippe Deschepper, guiere. Merc Buronfosse, contrebaese el David Pouradier-Duteil, batterle. La réfrospective: Sylvain Kassap.

### Jeudi 1er juillet

TF 1

15.30 Série : Hawaii, police d'Etat. 16.25 Jeu : Une famille en or.

16.55 Club Dorothée vacances. Amoid et Willy; Charles s'en charge; Jeux. 18.05 Série : Huit ça auffit. 18.55 Série : Premiers beisers.

19.30 Série : Hélène et les garçons. 20.00 Journal, Tierce et Météo. 20.45 Veriétés : Sacrée soirée. Emission présentés par Jean-Pierre Fou-cault. Spécial Futuroscope, en direct de Poi-

22.40 Cinema: L'Homme de Rio. = = Film français de Philippe de Broca (1983). 0.40 Série : Chepeeu melon et bottes de cuir.

FRANCE 2

15.30 Tiercé, en direct d'Evry. 15.40 Série : Les deux font la peire. 16.30 Jeu : Des chiffres et des lettres. Animé par Laurent Romejko.

16.55 Magazine : Giga. 18.25 Série : Riptide.

19.20 Jeu : Que le meilleur gagne plus. Arimé par Nagui. 20.00 Journal. Journal des courses et Méteo.

20.50 ➤ Documentaire : Shoah. De Clauda Lenzmann (1+ pertis).

FRANCE 3

14.45 Sport : Tennis. Tournoi de Wimbledon : demi-finales 18.00 Megazine : Une pêche d'enfer.

Présenté par Pescai Sanchez. Les meilleurs moments. 18.25 Jeu: Questions pour un chempion. Animé par Julien Lepers. 19.00 Le 19-20 de l'information.

De 19.09 à 19.31, le journal de la région 20.05 Jeu : Hugodélire (et à 20.40). 20.15 Divertissement : La Clesse.

20.45 Cinèma : Deux hommes dans l'Ouest. Film américain de 8lake Edwards (1971). 23.00 Journal et Météo.

23.25 Cinéma : Le flic se rebiffe. w Film américain de Roland Kibbee et Burt Lancaster (1973).

15.55 Cinéma : Amoureuse. # Film français de Jacques Doillon (1991). 17.35 Le Journal du cinéme.

18.00 Cenaille peluche. - En clair jusqu'à 20.35 18.30 Ce cartoon.

20.30 Le Journal du cinéma. Présenté per Isabelle Giordano.

21.55 Flash d'informations.

0.00 Téléfilm : Chute libre. D'Yves Boisset.

Sur le câble jusqu'à 19.00 · 17.00 Cinema: Twist end Shout. EE Film danois de Bille Augusi | 1981) (v.o., rediff.).

20.40 ► Soirée thématique :

20.41 Documentaire : Qù va la télévision?

M 6

14.25 Magazine : Destination musique. Alpha Slondy 17.05 Venétés : Multitop.

17.35 Sene : Les Aventures de Tintin. On a marché sur la Lune (1º partie). 18.00 Série : L'Homme de fer. 19.00 Sene :

0.10 Megezine : Vėnus.

FRANCE-MUSIQUE

20.23 Un fauteuil pour l'orchestre. 20.30 Concert (donné le 11 juin lors du Festival de Saint-Denis): Stabai Mater, de Pergolèse: Cantate des Bourbons, La Mon de Didon, Jeanne d'Arc, de Rossini, par le Sinfoniatta de Picardie.

**CANAL PLUS** 

18.45 Megazine: Nulle part ailleurs.
Présente per Philippe Gildas et Antoine de Ceunes. Invités: Muriel Robin et Guy Bedos.

20.35 Cinéma : Room service. □ Film français de Georgea Lautner |1992|.

22.05 Cinéma :
Point Break-Extrème limite. 
Film americein de Kathryn Bigelow [1991] (v.o.).

ARTE

Magezine : Rencontre.
Jutte Ditfurth/Ignaz Bubie (rediff.). 19.35 Documentaire : Macedoine,

les frontières de la discorde. De Baudoin Kosnig. Où va le télévision? Soirée proposée par Philippe Gavi, réalisée par Guy Girerd, et produite par Téléimage.

De Philippe Gavi ei Guy Girard. Informetion spectacle; à 21.05, Télévision et democratie; à 21.35, La loi de la mejomé; à 22.05, Dù va le télévision? Avec André Glucksmen, Patrick Lamerque, Orson Welles, Michele Sentoro, Julia Kristeve, Michele Claude Claude Temeticus Pieces Michele

Drucker, Claude Torracinte, Pierre Wieh Peul Virillo, Philippe Dueau, Paul Ricœur. 22.40 Cinėme ; Network. == Film eméricain de Sidney Lumet (1976) (v.o.).

Les Rues de San-Francisco. 19.54 Six minutes d'informations, Mêtéo. 20.00 Série : Cosby Show.

20.35 Météo 6. 20.45 Cinéme : Le Continent des hommee-poissons. 

Film itelien de Sergio Martino (1978).

22.30 Téléfilm : La Robe blanche de Pernela. De Franck de Felite.

0.10 Informations: Six minutes première heure. 0.20 Magazine : Culture rock. La saga du blues.

0.45 Magazine : Frèquenstar. Julien Clerc.

FRANCE-CULTURE 20.30 Dramatique. La Jeune Lune, de Rabindraneth Tagore. adaptation de Monica Constandache

21.30 Profile perdus. Louise Waise (2, rediff.). 22.40 Les Nuits magnétiques. 0.05 Du jour eu lendemain. Avec Francis Dannemark (la Longue Prome-nede avec un cheval mort).

0.50 Musique : Coda. FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert idonné le 8 avril eu Théâtre des Champs-Elysées): Dae irdische Leben, Wer hat dies Liedlein erdacht? Rheinlegendchen. Wo die schonen Trometen biesen, Urlicht, Lob des hohen Verstandes, de Mahler, gar l'Orchestre national de France, dir. Friede-mann Layer; Jen van Nes, mezzo-soprano. 23.09 Ainsi la nuit.

0.33 L'Heure bleue. Jazz s'il vous plait, par André Clergear. DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde **DES LIVRES**  191 millioos de fraocs) et du

Japoo (10,6 millions d'écus, soit

68,4 millions de francs). Outre la

Russie et l'Ukraine, la Commu-

naoté intervient co Bulgarie, co

République tchèque, en Slovaquie

Une femme à la tête

du conseil de pastorale

de l'Eglise catholique

STRASBOURG

de notre correspondant

de l'Eglise catholique eo Alsace s choisi une jeune femme, Martine

Bertrand, pour secrétaire général. Elle sera donc l'interlocutrice privi-légiée de l'archevêque de Stras-bourg, Mgr Charles Brand, pour animer ce conseil consultatif de

soixante-six membres, sux trois quarts composé de laïcs.

Martine Bertrand, désignée au

conseil par la zone pastorals de Molsheim et de la vallée de le

Bruche, est aussi représentante des Nouvelles Communautés (le mou-vement charismatique) et appar-tient à une petite «fraternité» de cette mouvance.

Le cooseil de pastorale du dio-cèse de Strasbourg, eréé le 5 juio 1993, e choisi en priorité de cher-

cher comment «construire des com-munautés plus rivantes et plus accueillanies, notamment envers les enfants, les jeunes et l'extérieur». Mgr Brand a indiqué qu'il espérait beaucoup de ce travail et que, en cas de succès, il ne réunirait pas de synode diocésain.

Le conseil diocésain de pastorale

PHILIPPE LEMAITRE

et en Lituanie.

### Les « personnages » de François Mitterrand

A l'occasion du premie ennivereeire de sa reperution, Cherile Hebdo a demandé à une trentaine da personnslités : « Pour aller à geuche, c'est par où?» L'hebdomadelre publie les réponsee dans un supplémant à son numéro epéciai du 30 juin. Parmi calles-ci figure celle de Françoia Mitterrend. Le président de le République écrit :

« Réponse : c'est per la pouvoir, répondra le politique. C'est par l'opposition, rétorquera le contestataire. C'est per l'engagament d'une vie, jour eprès jour, aemeine eprèe semeine, dens la patience d'un combat cent foie recommencé, dira le militant aguerri. C'eet par l'enthousiasme créateur, le refus des dogmes et des conformismes, ejouters l'édolescent impetient de boueculer l'ordre étabil. C'est per le fidé#té eux idéaux fondateurs, le méditation sur les leçone de l'expérience, diront ceux qui savent qu'on ne bâtit rien de durable sane références. C'est par l'edaptation au terrein, le renouvellement permenant. le capacité d'egir towours evec une longueur d'avence, concluront ceux pour qui la geuche est mou-

» J'ei rencontré tous ces personnegee. J'el peut-être été chacun d'eux, et chacun, à sa menière, eet dene le vrei. Rien, en tout ces, dens le fonction que j'exerce ne m'oblige à renoncer à mee eonvictions, male la gauche est suasi le service de le République, y --

L'assistance nucléaire des Douze aux pays de la CEI

### Des experts vont travailler à l'amélioration de la sécurité des centrales russes et ukrainiennes

Six équipes d'experts nuciéaires de la Communauté, dont daux fournies par EDF, vont partir en Russie su cours des eemaines à venir, pour des séjours de longue durée (six mois à un an), afin de mettre en œuvre das programmes visant au renforcement de la sûreté de centrales atomiques jugées dangereuses. Deux eutres opéreront sur des sites ukrainiens.

#### BRUXELLES

(Communautés européennes)

de notre correspondent La Communeuté eugage la La Communenté engage la secoode phase de son programme d'assistance à le sûreté oocléaire dans l'ex-URSS. C'est la première fois que des équipes occidentales, de quatre et six ingénieurs par centrale, sont eutorisées par Moscou et Kiev à veuir sor place cooduire les treveux qus les endits effectués par le CEE ont iodiqué comme étant nécessaires. Jusqu'à présent, les Russes et les Ukraioiens se mootraleot réser-vés. Ils euraient souhaité que la Commuoacté se coutecte de ficeocer des travaox qu'ils auraient exécutés eux-mêmes.

La CEE, qui e pris eo eberge les études prélimioeires et qui, per aillsurs, souligne l'insuffi-sance de l'expertise des Russes et des Ukrainicos deos ce domaioe bien précis de le sûreté nucléaire, a estimé préférable que les opérations soient menées selon ses critères et ses techolques, «Je crois que nous sommes parvenus à bri-ser lo glace et à établir avec les dirigeonis de l'énergie nucléaire russe et ukroinienne un climat de confiance qui est indispensable si l'on veut améliorer la sécurité des centrales à haut risque fonctionnant dans ces deux pays », e com-menté, mardi 29 juin, Sir Leoc Brittan, le commissaire européen chargé des relations économiques

munautaires fourniront non scule-ment l'assistance technique, mais égalemant les équipemants qui sont nécessaires pour mettre à un niveau satisfaisant la sécurité des

Cette oouvelle phase du pro-gramme d'assistance oucléaire de la CEE coûtsra 62 millions d'écus (coviron 400 millions de frades) qui vieudroot e'ajouter sux 20 millions d'écus (129 mil-llons de francs) déjà dépensés en études. Sur cette oouvelle tranche, 32 millions d'écus seront dépensés sur place, en services techniques, formetion du persocoel local, mais sussi équipements (jusqu'à concurrence de 40 % du coût de ceux-ci). Les 30 millions restants serviront à financer des étodes complémentaires poor mieux identifier les insuffisances des réacteurs russes et ukrainiens et troover les solotions à mettre en œuvre pour y remédier.

#### A l'ordre du jour du G 7 de Tokyo

L'assistance oucléaire à l'ex-URSS et eux pays d'Europe cen-trale et orientale sera à l'ordre du trale et orientale sera à l'ordre du jour do sommet des sept priucipeux pays lodustrialisés (G 7), la semeioe prochaice à Tokyo. M. Brittan e rappelé que la Communauté et ses Etets membres consentalent l'essentiel de l'affort. pour écarter le danger d'accidents graves dans les centrales de type soviétique. Les engegements fermes ouxquels elle a souscrit, ou titre de le période 1991-1993, etteignent 333 millions d'écus et il feut y ajootse 99 millioos d'écus mobilisés par les Etats membres, soit uo total de 432 millions d'écus (2 786 millions de franes), à comperer eux très modestes contributions des Etats-Unis (29,6 millions d'écus, soit

#### EN BREF

□ M. Balladur confle à Alain Marsaud une missico sur le service civil. - Le premier mioistre mission sur « les questions liées aux formes civiles du service national » à Alain Marsaud, député RPR de la Haute-Vienne, ancien juge d'ins-tructioo, prochs de Charles Pasqua. En novembre dernier, l'actuci ministre de l'intérieur et le futur parlementaire avaient suggéré de créer, dans le cadre de la conscription, une « garde narionale » qui aurait été chargée d'assurer la sécurité de proximité à hauteur de 70 000 hommes, sobissant deux mois de formation evant de servir quatre mois sur le terrain, M. Marsaud avait ajout6 que les jeunes

gens serviraient dans les zones de 000-droit, «là où ll n'y a plus les moyens de faire appliquer la loi de

JACQUES FORTIER

Augmentation de 3 % des droits d'inscription universitaires. - Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche prépare un arrêté fixant le montant des droits d'inscriptioo des étudiants pour l'année universitaire 1993-1994. Le mioistère prévoit not augmenta-tion de 3 %, conforme à cells du coût de la vie, ce qui posterait les droits de base (premiers, dauxièmes et troisièmes cycles géoéraux) de 625 à 648 fraoca. L'augmentation avait été de 4 % en 1992 et de 25 % en 1991.

### Avant l'examen par le Sénat

### Grogne universitaire contre le projet de réforme adopté à l'Assemblée nationale

Trois jours après l'adoption, par les députés, de la proposition de loi ouvrant aux universités volontoi ouvrant aux universites volon-taires des possibilités de déroga-tions à la loi de 1984 sur l'ensei-gnement supérieur (le Monde daté 27-28 juin), et svant soo examen par le Sénat, qui devrait commen-cer le 3 juillet, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) e exprimé, mardi 29 juin, son opposition à ce mardi 29 juin, son opposition à ce texte, en présence de M. Filloo, ministre de l'enseignement supé-

Cet organisme consultatif, qui regroupe les représentants de l'en-semble des partenaires du monde universitaire (syndicats d'ensei-gnants et d'étudiants, associations de parents d'élèves, patronat), a en effet, adopté une résolution regret-tant que « le ministre ait cru pouvoir soutenir la proposition de loi sans aucune consultation préala-ble». Le CNESER estime que le ble». Le CNESER estime qui le texte voté par les députés « représente une remise en cause du service public national de l'enseignement supérieur. Ses dispositions dérogatoires permettent de briser l'unicité du service public et vont introduire de nouvelles inégalités entre les établissements mis en causeurrence dans les étudions concurrence dont les étudionts feront immédiatement les frais».

statut des fonctionnaires et uo ajustement des formations « aux demandes des groupes de pression dominant localement », le CNESER demande, purement et simplement, le retrait de ce texte.

Présentée par le SNE-Sup, cette résolution e été votée par 33 voix (UNEF-ID, UNEF, FEN, FSU, CFDT, FO, CGT, FCPE) contre 15 (antonomes, UNI, CNPF), tandis que l'association QSF et les parents de la PEEP ne prenaient pas part

En guise d'a avertissement », les étudiants de l'UNEF-ID oot occupé symboliquemeot, mardi 29 juin, une dizaine de présidences d'uoiversité (Peris-I, Paris-III, Paris-IV, Paris-VII, Metz, Poitiers, Artas, Le Havre...) pour protester contre cette menace de « démant». contre cette menace de « démantè-lement » de l'université française. Ils ont bénéficié, à Metz par exemple, du soutien du président de l'université, qol e souligné «les effets néfastes que pourrait engen-drer cette proposition de loi si une certaine prudence n'était pas mise dans son application éventuelle ». La Cooféreoce des présidents d'université doit examiner, jeudi 1 juillet, le texte adopté à l'As-semblée.

性的 化硫酸

12.011.01

13 872 713

78. 1.19.7

**\_\_\_\_\_\_** 

7 M 37 LD2 4174 44

A STATE OF THE STATE OF

ametamon wh

Carry, ....

3000

3 4 80° 25 mg m

T. 3 192. 1/2 1/2 1/2

1997年至1988年後 Di Amerik 🚉 🦦

- A Marie September

E 255-44

Programme.

E-1222 177

....

MANIÈRE DE VOIR numéro 18

**LE MONDE** publié par diplomatique

#### LES FRONTIÈRES DE L'ÉCONOMIE GLOBALE

- Mondialisation et ségrégations, par Ignacio
   Mondialisation et ségrégations, par Ignacio
   Mondialisation et ségrégations, par Ignacio אווווופ'פו כפוש עם יפורוווי
- Dix questions sur la mondialisation, par Jean
- Un formidable concassage incapable
- d'organiser l'avenir, par Jacques Decornoy.
- · Hors de tout contrôle, le pouvoir financier, par Frédéric Clairmonte.
- Les ruineux entêtements du Fonds monétaire international, par Michel Chossudovsky.
- Des démocraties sans voix, par Christian de
- · Vers un « techno-apartheid » global, par Riccardo Petrella.

En vente chez votre marchand de journaux - 42 F

### SOMMAIRE

#### DÉBATS

Crise: • Le facteur informatique », par Jacquaa Stern. Réponse à Alein Mine : «Les Inébranlables certitudae des satisfaits», par André Gauron .....

#### ÉTRANGER

La visite officiella du président argentin à Washington ........... 3 Israel : un rapport sur las unités spéciales de l'arméa dans les territoires occupés .... Le présidence bosnisque va élabo-

rer ses propres propositions de Japon : une société en cerias

#### POLITIQUE

«La tentatiun estional-communista : is PCF condamns is a complaisance » à l'égard de l'extrême M. Balladur pourrait engager le responsabilité de son gouvernement.. 8 Les états généraux du PS.......... 9

#### SOCIÉTÉ

Le plan Psaqua pour la sécurité met l'accent sur la répression at lea moyens de la police . L'affaire du match Vslsn-ciennes-OM 11

Tennis : les championnats de

### **EDUCATION** ◆ CAMPUS

 Le débet psrismentsira aur l'écois privéa st l'soseignement supéneur • Un entretien evec Antoniu Ruberti • Des étudients pour Sarejevo e Point de vue : «Contre l'élitisme amirépublicain», par Hubert Bouchet ....... 12 à 14

#### COMMUNICATION

André Rousselat dément vouloir prendre le contrôle de Libération. 15 Quatre grands de l'électronique s'accordent sur le format d'un disque compact vidéo...... 15 ÉCONOMIE

#### Le plan Vail sur l'essurance-mala-

L'assurance à la fois victime et bénéficiaire da la conjoncture ... 18

Selman Ruehdie à l'Académia uni-

#### ARTS ◆ SPECTACLES

 Les vingt-quatrièmes Rencontres de la photographie à Arles ; un antration avec Richard Avadon ; les images de Ssydou Keits; rétroepactive Lerry Fink • Cinéms : Michel Piccoli à Le Rochells e La sélection des pro-grammes de la semaine ... 25 à 34

### Services

Annonces classées ... 18 et 18 ... elidomotuA Marchés financiers .... 20 et 21 Météorologie. Carnet...

Radio-télévision La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Ce numéro comporte un cahier Le numéro do « Monde » daté 30 juiu 1993 s été tiré à 480 820 exemplaires.

Demain dans « le Monde »-

« Le Monde des livres » : il y a cinquante ans paraissait l'Etre et le Néant

Dans un entretien avec Michel Contat, ls philosophe Jean-Tous-saint Desanti se souvient de l'accusil réservé au premier grand traité de Jean-Paul Sertre. Denis Slaktz rend compte de l'ouvrage collectif, dirigé par Jacques Seebacher et Antoine Compagnon, sur l'Esprit de l'Europe. Pierre Lepape expliqus dans son fsuille-ton que, contrairement à une idée très répandus, Jean Glono n'est ni provençai ni écologiste...



Avec son écran couleur à matrice active, le très brillant et dernier né des PowerBook a gagné le premier prix chez IC: 19 990 F hi. Ei si vous préférez son petit frère, le PowerBook 145 B est à 8 990 F bt (10 663 F ttc). Premier

IC MEALBIOCEG PARIS 48 (1) 44 "8 J6 26 = IC YENDOSUE PARES 128 (1) 42 86 90 90 - IC MICHO VALLEY PARES 152 (1) 40 58 00 00 = IC MANSEULE Su 91 3 2 2 0 0



distributeur Apple en Europe, seul IC peut vous offrir des prix aussi bas alliés au plus haut degré de services (conseil en art graphique, gestion, maintenance, réseaux locaux). Vous devriez déià être chez IC.

IC TOULOUSE &1 25 62 32 = 1C NANTES 40 47 08 62 = 1C LYON 3x 78 62 38 38 • 1C AIX EN PROYENCE 42 38 28 08 • 1C AVIGNON 90 82 22 22

ET VOUS IL Y A IC ENTRE APPLE

Autoportrait, Montauk,

New-York, 28 février 1993.

ARLES

XXIV \*\* Rencontres de la photographie

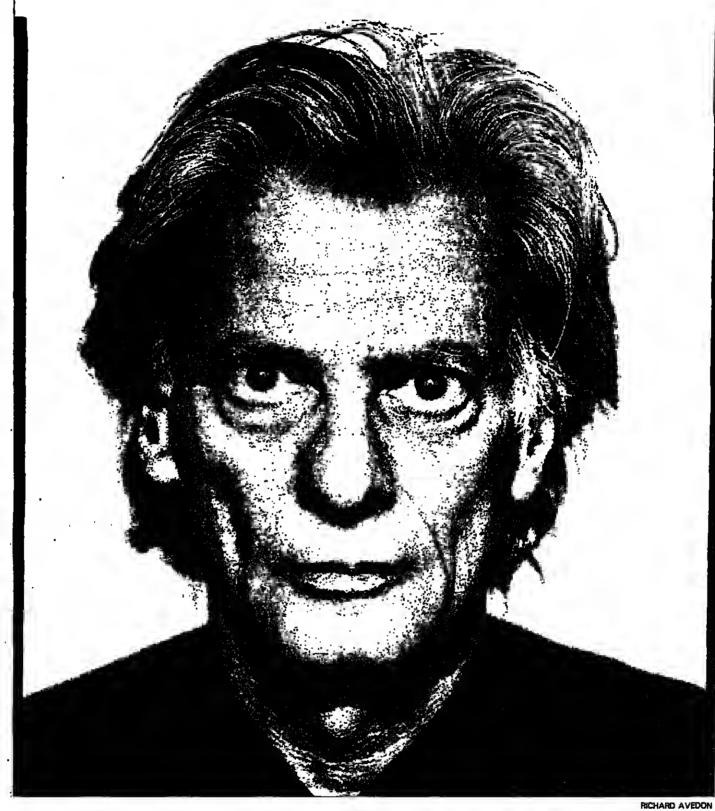

notre société, de la cruauté de la société : l'absurdité du mannequin-pantin, beau et lisse, perdu dans son vêtement d'apparat; le cri de douleur d'Oscar Levant ; l'évolution du visage de son père, rongé par le cancer; les photos difficilement soutenables d'un asile d'aliénés; les images-réquisitoires sur la querre du Vietnam. Regardez cet autoportreit, net et flou, déterminé et fragile. Ce New-Yorkais de soixante-dix ans n'a iamais été associé à un mouvement esthétique, mais il est un des

deux ou trois plus grands pho-

tographes vivants. Il est exi-

geant, s'exprime peu et reste souvent retranché dans son

studio de Manhattan où il nous

e reçus pour parler de ses

soixante ans de photographie.

allé le plus loin dans la

confrontation entre lui et son

sujet, entre le sujet et le spec-

tateur. Et si tous ses portraits

ne formaient qu'un vaste auto-

portrait de Richard Avedon?

Tout cela est vrai. Tout cela

n'est pas suffisant. Richard

Avedon est d'abord un des

plus lucides observateurs de

dans son application in the La Conférence des presien. d'aniversité don examine de le juillet, le texte aferte affi Nous entrons dans l'année Richard Avedon. Les vingtquatrièmes Rencontres de la photographie à Arles présentent, du 6 juillet au 15 août, ses portreits de l'Amérique politique. Un livre-fleuve sortira en octobre, intitulé « Une autobiographie». Une rétrospective de son œuvre suivra, d'abord au Whitney Museum de New-York, puis sera présentée à Cologne, Milen, Los Angeles. Richard Avedon a souvent été étiqueté photographe de mode et portraitiste. La mode parce qu'il a révolutionné le vision de la femme et celle du vêtement, juste après la guerre, en apportant fraîcheur, simplicité et mouvement. Le portrait parce que les plus «grands» ont défilé devent sa chembre 8x 10. Des portraits sens fioritures ni accessoires, montrant le sujet, rien que le sujet, souvent en très gros plan. Il a inventé le fond blanc et plat (comme Cartier-Bresson a inventé la composition géométrique). Utilisant des grands tirages, il étudie cliniquement la

## AVEDON

**NEW-YORK** 

de nos envoyés spéciaux

surface du visage, son vieillis-

sement, la peau, les ndes, les

défauts et aspérités (le torse couturé d'Andy Warhol). Il est

« Cet objet, cet appareil photo que vous tenez dans les mains depuis soixante ans, que signifie-t-il pour

- C'est par terreur que je suis devenu un artiste. Tout ce qu'enfant, ou même adulte, je n'arrivais pas à contrôler - le temps, le mouvement, les autres, leurs appétits, les miens, - je pouvais le saisir derrière l'ap-pareil photographique. Cette boîte noire est devenue mon complice, mon co-conspirateur. A mon avis, tout art est question de contrôle - la rencontre en fait entre le contrôle et ce que l'on ne peut pas contrôler.

- Ce désir de vouloir tout contrôler par la photographie est-il venu très tôt?

- l'ai commencé à prendre des photos à l'âge de nenf ans, avec le Box Brownie d'Eastman Kodak, un appareil qu'on trouvait dans tous les foyers de la classe moyenne aux Etats-Unis. Tout à coup, pour la première fois dans l'histoire du monde, chacun avait le pouvoir de créer sa propre immortalité.

Ma famille consacrait beaucoup de soin à nos photos instantanées : nous les préparions, les planifions, les composions. Nous nous mettions sur notre

trente et un et posions devant des limousines ou des une artiste. Bien avant mes vingt et un ans, je les maisons qui ne nous appartenaient pas. Sur presque toutes nos photos de famille, figurait un chien, emprunté, différent. Que les Avednn possèdent des chiens nous semblait une fiction necessaire - dans l'album de famille, j'ai un jour découvert pas mnins de onze chiens différents la même année! Nous posions devant des dais et des Packard avec nos chiens d'emprunt et toujours - pour toujours - nous souriions. Toutes nos photos de famille étaient construites autour d'une sorte de mensonge par rapport à ce que nous étions, mais révélaient parfaitement qui nous voulions être.

» Se donner en spectacle était l'élément central de notre vie quotidienne. C'était une sorte de technique de survie. Je faisais des claquettes après le d'îner, je récitais des poèmes et je jonglais avec des assiettes dans la cuisine, je montais des pièces de théâtre dans le garage. Aussi, j'étais comme un sauteur à la perche. Une performance réussie - de bonnes notes, une bonne plaisanterie, un bon mensonge - était pour nous la seule façon de gagner le droit de vivre.

 Quel rôle ont joué vos parents dans votre goût pour la photographie?

- Mon père était un homme d'affaires, ma mère zine Egoiste, de Nicole Wisniak. Voici ce que je lui ai

avais tous deux absorbés. Je les régurgite encore... Mon père était un professeur-né. C'est lui qui m'a expliqué les principes de la photographie, la façon dont la lumière traverse la lentille de l'abjectif et brîlle la surface sensible du papier. A neuf ans, je me suis rendu campte que ma peau - taut camme le papier photo d'ailleurs - était, elle aussi, une surface sensible. J'ai pris un negatif représentant ma sœur, je l'ai collé sur mnn épaule avec du sparadrap et je me suis exposé au soleil. C'était l'été. Deux jours après, j'enlevais le négatif : le visage de ma sœur était brûlé à même ma peau.

Vous évoquez souvent votre sœur...

- Louise avait deux ans de moins que moi. Je l'ai photographiée entre quatre et dix-huit ans. C'était une très belle enfant, qui devint une très belle femme. Elle passait son temps à se déguiser et nous le nôtre à la photographier. Elle prenait parfois une ombrelle japonaise et se déguisait en clown, toute la famille disait alors: «Allons photographier Louise dans les arbres.» Sa beauté tenait une grande place dans notre famille. Mais la beauté a également détruit sa vie. J'ai raconté son histoire il y a une dizzine d'années dans le maga-

dit : Louise fut élevée comme s'il n'y avait personne, à l'intérieur de sa parfaite enveloppe, comme si elle était seulement un long cou, des yeux d'un brun profond. Je pense qu'elle croyait n'être qu'une peau, des cheveux et un carps magnifiques. Je n'ai pas regardé une photn d'elle pendant trente ans. Ce n'est qu'il y a dix ans que j'ai ouvert un paquet de mes premières photos, faites alors que j'étais adulescent. J'ai découvert que Louise était le prototype de ce que j'estimais être la beauté pendant mes premiéres années comme photographe de mode. Tous mes premiers mannequins - Dorian Leigh, Elise Daniels, Carmen, Marella Agnelli, Audrey Hepburn - étaient brunes et avaient de jolis nez, de longs cous et des visages ovales. Elles étaient tnutes des souvenirs de ma sœur. Ma conception de la beauté s'est formée très tôt à partir d'elle.

» Ma sœur est morte dans un asile d'aliénes, à l'age de trente ans. Elle s'était complètement repliée sur elle-même à la fin de son adolescence. Sa beauté l'a dépersonnalisée. J'ai toujours été conscient de la parenté entre la folie et la beauté.

> Propos recueillis par HENRI BÉHAR et MICHEL GUERRIN Lire la suite page 26

miversitaire contre le projet e adopté à l'Assemblée nationale Craignant une remite en raige

de la PEEP ne prenaient

En guise d'e averturem et étudiants de l'UNEF-10 de cocupé symboliquement averture de l'averture de l'UNEF-10 de l'UNEF-10

29 jun, une dizame de promes d'université (Paris-1, Paris-IV, Paris-IV, Metz Fin-

Arres, Le Havre. ) pour more contre cette menace de l'arres lement de l'université formails sont bénéficie. À Mois pur mois pole, du soutien du president l'université, qui a soutient l'université, qui a soutient d'arrest néfastes que rouvellement des cette proposition de le l'arrest entitute proposition de le l'arrest entité proposition de le la certaine prudence n'était par le

certaine prudence n'ilait ; 2: -

Avant l'examen par le Sénat

ils l'adageion, par la propositione de crasgnam une sand statut des fenetieres de ajustement des formations demandes des groupes demandes des groupes demandes purement et le cetrait de ce levie of the seconds date to the seconds designed softman and the second softman is the second seco Présentee par le SNE résolution a été voitée re (UNEF-ID UNEF FEN -CFDT, FO, CGT FCPE (autonomes, UNI, CNPF AND S CAPTURE.

chartists of the control of the cont internation of the pospreparate de la constante proparate de la constante que le la constante que le la constante de t pe cente de pri-mai de l'enseigne-les aupoillusses monores de brise

mangage indignishi 150-1617) Mil et 181 See Hudsburg principal and lines a.

AMIÉRE DE VOIR numero 16 IE MONDE diplomatique

LES FRONTIÈRES E L'ÉCONOMIE GLOBALE

Malianton et segrégations, par .......

medicals for to mondistinution, par

painer Furence, par Jacques Dec. 14 de test courrile, le pouvoir financier.

rederic Clairmonic

tions entrements du Fonds monetaire patternal, per Michel Chosnudin ...

democratives same volte, per Christian

an - techno-apartheid . global. 22:

mes Privation mehand de journaux - 42

> Tous ces talents méritaient bien un 1er prix: 19 990 F ht

where we have seed to men have t grande transce mantenance to toron-

### PHOTO/ARLES 93

RENCONTRE

Suite de la page 25

- Lorsque vous avez pris le portrait du compositeur et pianiste Serguei Rachmaninov, vous deviez avoir dix ans. C'est très ienne!

- Ma mère nous emmenait souvent au théâtre et au concert. Les Etats-Unis étaient en pleine Dépression. Elle soudoyait le caissier pour qu'il nous laisse entrer. C'est donc en resquilleurs que nous avons vu jouer Rachmaninov et Toscanini. Rachmaninov habitait l'appartement situé juste au-dessus de mes grands-parents sur West End Avenue, dans Manhattan. Nous l'entendions travailler son piano. Dès qu'il commençait à répéter, ma cousine Margie et moi remontions l'escalier de service. On s'asseyait sur les poubelles à côté du montecharge et un l'écoutait travailler, en sachant que le samedi suivant, nous l'entendrions exécuter les mêmes morceaux à Carnegie Hall. Mais je ne voulais pas me contenter d'être simple spectateur. J'étais un enfant ambitieux, je vnulais me rapprocher de lui, je voulais qu'il me voie et, d'une certaine manière, qu'il me reconnaisse. Qu'il me donne quelque chose de lui que je pourrais conserver, quelque chose d'intime et de perma-nent qui me lierail à lui, à son génie.

» l'étais obsédé par l'idée de le prendre en photo. l'ai harcelé le concierge pour qu'il m'aide à oblenir ce que je voulais. J'ai obtenu cette photo de Rachmaninov, qui se tenait devant une pompe à incendie en bas de l'immeuhle. Il ressemblail à un sévère aristocrate russe. Je me rends compte aujourd'hui que cet instantané, que j'ai égaré depuis, n'était pas du tout un instantané : c'était mon premier portrait.

» Faire le portrait de quelqu'un peut revenir, d'une certaine façon, à lui emprunter un peu de sa magie. La prise de vue donne le sentiment, mnmentané, d'une prise de pouvoir; on se sent plus fort, moins seul. Fai son cerveau, je voulais son allure, je voulais même sa femme. Je me suis contenté de sa cravate. l'adore cette cravate. Et je la porte chaque fois que j'ai un combat à livrer, chaque fois que je ressens le besoin de réveiller le «good Glucksmann».

- Enfant, vous colliez des photos sur les murs de votre chambre. Ouelles étaient les images qui vous out marqué ?

- l'étais adolescent lorsque j'ai découvert le travail de Martin Munkaesi dans Harper's Bazaar. Des photos de faucons, de chameaux et de femmes... des femmes qui marchaient à graudes enjambées, parailèlement à la mer, indifférentes à son appareil, libérées par le rêve que le photographe se faisait de ces femmes. Elles traversaient mon lit d'un bond! Munkaesi a apporté un goût pour le bonheur, une honnêteté et un amour des femmes dans un art photographique qui, avant lui, était sans joie et sans amour, un art du mensonge. Adolescent, j'étais vraiment ivre de curiosités...

» Il y avait aussi Fred Astaire. Munkacsi l'a photographié. Ils ont tous les deux inventé une métaphore, un style, qui embrasse l'ensemble du parcours de la vie en bondissant littéralement au-dessus d'elle, en allant plus vite qu'elle.

» La première fois que j'ai vu Fred Astaire faire l'amour avec Ginger Rogers, «avec ses pieds», «Tap. tap. tap... ", je me suis dit : « Maintenant, je comprends. Voilà un homme à qui on serait fier de ressembler. » Je courais dans les travées de Radin City Music Hall et je donnais des coups de pied aux fauteuils, en l'imitant.

» Bien des années plus tard, Fred Astaire a joué « mon rôle » dans le film Funny Face. C'était très étrange. J'avais appris à être moi en prétendant être lui, et là je devais lui apprendre à prétendre être moi...

 C'est votre père qui vous a offert votre premier appareil, un Rolleillex. C'est un appareil que l'on ne porte pas à l'œil, mais que l'on tient au niveau de l'abdomen, ou que l'on fixe sur un pied. Vous avez dit le préférer à tous les autres appareils, Pourquoi?

- J'utilise le Rolleissex, et bien sur la chambre 8x10, parce qu'ils ne se mettent pas «en travers du chemin». Je ne suis pas heureux avec un appareil qui couvre mes yeux et s'interpose entre moi et la personne que je photographie. Au départ nous sommes deux à faire le portrait, le sujet et moi. Lorsque mes photos sont enfin tirées et exposées, grandeur nature, je ne suis plus présent, ce qui ouvre la possibilité d'une confrontation directe entre la personne dans l'image et la personne qui la regarde. Les nontraits semblent prendre une vie propre, ils sont détachés de moi et de la prise de vue, ils deviennent comme des personnages de Pirandello ou de la Rose pourpre du Caire, le film de Woody Allen. Le spectateur regarde fixement la photo, la photo lui rend son regard en un échange sans fin et sans inhibition qui



Dovima avec éléphants. Cirque d'Hîver, Paris, août 1955.



Suzy Parker et Mike Nichols, modèle et metteur en scène. Maxim's, Paris, 28 juillet 1962.

me paraît devnir sous-tendre tnut portrait.

- Vous avez pris beaucoup d'images durant votre service militaire. Que faisiez-vous exactement?

 C'était pendant la deuxième guerre mondiale, j'étais photographe dans la marine marchande. l'avais dix-huit ans et je suppliais qu'on me laisse photographier. N'importe quoi, mais qu'nn me laisse prendre des images. On trouvait que je la «ramenais», nn m'a donc collé aux autopsies. Je me souviens de ma première autopsie. Un homme très jeune était étendu sur la table, fendu de la gorge jusqu'à... jusqu'en bas, la cage thuracique béante. Ses pieds dépassaient du bord de la table comme ceux d'un enfant du bord d'un lit. J'avais installé mon Speed-Graphic, une chambre photographique très lourde, en haut d'une échelle... De là-haut, ses pieds me paraissaient si vulnérables! Ils étaient parfaits - ils n'avaient rien à voir avec ce cadavre dépecé... Je me souviens avoir été foudroyé par la vision de ces pieds si parfaits. Mais ce n'est qu'en sortant de la pièce que je me suis évanoui.

» Dans la marine marchande, une de mes activités consistail aussi à prendre des photos d'idenlité. L'ai dû photographier des milliers de visages ahuris avant de me rendre compte que j'étais devenu photographe. Je suppose que dès le départ j'étais intéressé par les autres. par le corps, le langage du corps, la géographie émotionnelle d'un visage.

 On retrouvera tous ces éléments – la simplicité, le côté «clinique», dépouillé, frontal, – plus tard, dans res portraits. Mais c'est d'abord comme photographe de mode que vous rous êtes fait connaître. Pourquoi, quand on veut devenir photographe après la guerre, aller frapper à la porte du magazine féminin Harper's Bazaar?

- C'est dans Harper's Bazaar que les meilleurs écri-

n'est pas permis dans la vie sans conséquences peut-être vains étaient publiés. Les meilleurs photographes aussi, dangereuses. Un mélange d'érotisme et de confrontation sous forme de portfolio : Brassaï, Bill Brandt, Kertész, Cartier-Bresson, C'était mon rève, c'était le panthéon; on entrait vraiment dans un monde auquel on pouvait être fier d'appartenir. Vogue en revanche était marié avec le «chie», faisait lit commun avec Balenciaga, prônait une visinn idéalisée, et plutôt simpliste, du monde, nu dominaient la forme, l'élégance et une beauté superficielle.

» Alexandre Liberman était le directeur artistique de Vogue et Alexey Brodnvitch celui de Harper's Bazaar. Les deux hommes étaient de tempéraments aussi différents que, disons, un Irving Penn et un Richard Avedon. Penn et moi avons tous deux côtoyé Liberman et Brodovitch. Nous avons fait des choix opposés, suivant ainsi nos besoins. Etudiant puis assistant de Brodovitch, Penn a opté pour Vogue et Alex Liherman. C'est la forme qui l'intéressait, la photographie telle qu'elle s'apparente à l'art et au graphisme : surface parfaite, proportinns exquises, lumière et composition. La forme d'une robe. Mni, ce sont les « couches émotinnnelles » qui m'intéressaient. l'étais éclectique, il était un classi-

- Vous avez toujours concilié et bien séparé travaux de commande et images personnelles. Y compris dans la mode. Comment jongliez-rous arec toutes ces images?

- Qu'il s'agisse de publicité ou d'images rédactionnelles, la photo de mode est faite pour plaire au client, que ce soil Vogue nu Gianni Versace. Mais ces disciplines permettent des moments d'expression totalement libres. En vingt ans de Harper's Bazaar, j'ai rarement fait des compromis avec ce que je ressentais. Tout ce que j'éprouvais de subversif à l'égard de la mode - la mode comme nécessité protectrice, carapace, bouclier contre le monde - entrait dans mes photos. Ces femmes de paparazzi. Nous avons publiée cette photo comme si

l'angoisse mais, le soir, cuirassées dans leurs parfaites

» C'est un prolongement de ce que j'avais observé dans ma famille, chez ma sœur, ma mère, ma cousine Margie. Ce que signifiait pour ces femmes d'être belles. de s'habiller de pied en cap, d'être considérées comme des objets. L'immense isolement que cela provoque...

One signifiait pour un jeune photographe américain le fait de « débarquer » en France après la guerre pour photographier les collections de lumte conture?

Quand Carmel Snow, la rédactrice en chef de Harper's Bazaar, m'a emmené à Paris pour faire les collections, elle m'a dil ; «Te rends-tu compte de ce que ton travail et Harper's Bazaar signifient pour l'économie de la France? Nous devons recréer l'illusion d'un Paris tel que les gens l'imaginent.»

- L'illusion d'un « Paris-champagne»?

- Exactement. l'ai photographié un Paris d'avantguerre, un Paris à la Lubitsch, un Paris qui n'existait pas. Et ca a marché! Les acheteurs sont revenus, le monde entier a repris, avidement, le chemin de Paris. Et puis il y avait Dior et Balenciaga. Les tenues de Dior étaient les plus excitantes à photographier : la fluidité, le mouvement des jupes, les corsages, les tailles fines. Les femmes devenaient des tornades à hauts talons.

» Vous vous rendez compte? J'avais vingt-deux ans, j'étais amoureux de la plus belle fille du monde, j'étais envoyé à Paris pour la photographier, j'achetais du champagne à l'aéroport, je traversais Paris debout en taxi décapotable, je buvais du champagne à la bouteille et découvrais la tour Eiffel... C'était la Libération - et pas seulement celle de la France : celle aussi de l'esprit, et de la créativité. Et j'acrivais à un moment de ma vie où tout commençait, l'âge où on lil pour la première fois Proust et Sartre, on on goûte sa première truffe. J'ai été présenlé à Colette par Cocteau! Tout cela était enivrant, et c'est de ce délire que j'ai tiré mes premières photos de mode,

- Vous avez parlé de la beauté de votre sœur. Pour rous, la photo de mode consiste-t-elle à souligner la beauté des vêtements ou celle des femmes qui les por-

- Loin de moi l'idée d'éliminer la beauté, mais la beauté sans contenu a autant à voir avec l'art que les Folies-Bergère avec le sexe. On ne peut pas détacher la mode du monde. La mode, c'est la manière dont nous vivons. Le poète T. S. Eliot disait en substance que nous nous préparons un visage pour rencontrer les visages que nous rencontrons. C'est cela, le propos de la mode. Je suis photographe comme je suis juif, comme cette table est une table. Les textures, les formes, les motifs que me prêtaient les couturiers me devenaient autant d'alliés dans mon vrai travail, qui a toujours porté sur les femmes - ce qui se passe sous leurs vêtements, audelà de leurs chapeaux. Dans leurs têtes.

- On a dit que vous avez révolutionné la photo de mode en introduisant fraicheur et spontanéité dans des images jusqu'ici figées. Avez-vous l'impression d'avoir énoucé des principes de prise de vue?

- J'ai peut-être des principes sur ce que doit être une photo, mais pas sur la manière dont elle doit être faite. Deux de mes photos de mode les plus connues sont issues d'approches radicalement opposées : Dovima et les éléphants est une improvisation, Suzy Parker et Mike Nichols un calcul. Un film était en train d'être tourné à Paris, intitulé Trapèze savec Gina Lollobrigida, Burt Lancaster et Tony Curtis. NDLR]. Un de mes amis qui travaillait sur le film m'a invité sur le plateau au cirque Médrano. Il y avait une verrière, des éléphants et mon modèle favori dans une magnifique robe de la première : collection créée par Yves Saint Laurent pour Dior.

» Il était impossible de prévoir comment les éléphants réagiraient face à Dovima nu comment réagirait Dovima entourée d'énormes trompes. La réaction instinctive, spontanée, que nous avons tous eue aux risques du moment a donné cette image surrécile désormais

» Des années plus tard, j'ai fait une série de photos avec Suzy Parker et Mike Nichols qui étaient totalement calculées, mises en place, répétées. Elles étaient inspirées par des magazines d'information, par Paris-Match. C'était une satire d'Elizabeth Taylor et Richard Burton et de leur liaison orageuse pendant le tournage de Cléopâtre. Toutes leurs disputes étaient étalées en public mais ils se plaignaient constamment de la presse, do fait que les journaux ne les laissaient jamais tranquilles... Je me suis servi uniquement d'appareils photos déjeunant dans les cases, passant leurs après-midi dans elle étail destinée à un magazine italien à scandales.

surfaces...

2 ... see 199 24

1、1、14.06 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1.08 / 1949年 1950**- 新雄**野市 The second secon

and the second

1.11

73 73 63

of the property

71 19 Cm . 494

ာ ရသင်းကနောင် ကိုယ်ကိုတို့တွင်

20:10

32.

. .

3 ---

37 ti 155

4.5

Service Control

 $\mathbb{R}^{n_1, n_2, \dots, n_r}$ 

200

166-

# E. . . .

. . . . .

1200

---

Carrier of the

and the factor of

**ARLES 93/PHOTO** 

» Aujourd'hui encore, cette image est considérée comme la «preuve» de quelque chose qui a réellement eu lieu. La liaison secrète entre Mike Nichols et Suzy Parker.

#### - Dans vos photos, la frontière entre réalité et fiction est très...

... ténue, oui. La fiction est parfois la seule manière de découvrir la réalité. Les photos que j'ai prises aux Oscars du cinéma pour le New Yorker ou celles du Bal Volvi pour Egoïste semblent décrire des soirées qui ont vraiment eu lieu. En fait, je les ai créées dans ma chambre noire; j'ai simplement placé les gens là où je pensais ou'ils seraient plus heureux. Ce sont des collages, mais comme les collures disparaîssent, elles deviennent des clichés de ces soirées telles que je les aurais souhaitées.

- Vous aimez joner avec la réalité. Mais à vos débuts, vous avez di faire un choix. Le photojournalisme à Life ou la mode à Harper's Bazaar. Pourquoi pas Life?

- En 1949, j'ai commence à photographier les rues de New-York pour un numéro spécial de Life Magazine. Au bout de six mois, j'ai renoncé au sujet et rangé les photos dans un dossier, que je n'ai pas rouvert pendant quarante ans.

– Pourquoi?

- Elles me paraissaient relever d'une tradition photographique que d'autres avaient fondée - Lisette Model, Weegee, Helen Levitt - mais qui n'avait rien à . voir avec moi.

– Et que sont devenues ces images de rues?

- Quarante ans plus tard, j'ai ouvert les enveloppes et l'ai-retrouvé dans certaines de ces photos les mêmes préoccapations qui hantent l'ensemble de mon travail la beauté des femmes et leur isolement dans cette beauté, les contradictions dans un visage, des gens qui se jouent la comédie ou la jouent devant l'appareil pho tographique. Tout au long de ma vie, presque sans m'en rendre compte, j'ai fait du reportage, que ce soit le monvement pour l'égalité des droits civiques dans les années 60, une institution pour attardés mentaux en Lonisiane et, récemment, pour Egoïste, la porte de Brandebourg en cette nuit du Nouvel An 1990, quand Berlin-Est et Berlin-Ouest n'ont plus fait qu'un.

» D'ailleurs, les rapports, dans mon travail, entre reportage, portraits, mode et même instantanés sont le sujet de mon nouveau livre, Une autobiographie, qui naraîtra cet automne.

- Vous avez fait pen d'expositions, mais toujours dans des lieux qui ne sont pas spécifiques à la photographie...

- Je n'ai iamais compris pourquoi la photographie devait être mise dans le ghetto d'un «Musée de la photo», isolée du reste de la famille - lithographie, sculpture, peinture. Le parent pauvre du monde de l'art. Dans les années 50, ma propre femme refusait d'accrocher mes photos dans la maison. Elle avait un petit Matisse, et des dessins qu'elle adorait, mais de la photographie? An mur?

- Vous n'avez jamais exposé en France. Avez-vous l'impression d'y être mai aimé?

- Pas du tout. Bien qu'il m'ait toujours paru mystérieux que la plus célèbre de mes expositions, celle du Metropolitan Museum de New-York en 1978 - qui couvrait trente-cinq ans de mode française. - n'ait jamais été vue en France. Mais ce n'est pas plus mystérieux que le fait que Lartigue ait du attendre sa première exposition au Musée d'art moderne de New-York, puis la publication aux Etats-Unis du Journal d'un siècle livre dont je fus l'éditeur - pour que la France le découvre vraiment. Peut-être faut-il un étranger pour découvrir le tréser national d'autrui. Après tout, sans les Français, aurious-nous jamais découvert cette œuvre superbe, les Américains, de Robert Frank? Ou bien le vrai génie de Jerry Lewis?

- Vaus avez dit que toutes les photos sont « justes », mais qu'aucune n'est « véridique ». Quelle est en fait votre conception du portrait?

- Je reconnais que presque tout portrait, d'une manière ou d'une autre, anoblit. Les miens aussi, à condition que «noblesse» implique une hute avec l'ambivalence.

» Pour dire les choses simplement, un portrait photographique est une image de quelqu'un qui sait qu'il est en train d'être photographie. Ce qu'il fait de ce savoir entre pour au moins antant dans la photo que son physique ou la facon dont il est habillé. Il est impliqué dans ce qui se passe, il a dans une certaine mesure un pouvoir réel sur le résultat de l'image. La photographe Lisette Model m'a dit que les photos de mon père - une série de portraits pris entre 1969 et 1973, qui et ce que cela réclamait de lui ; il était pourtant resté marque l'évolution de la maladie sur son visage - fidèle à lui-même. Personne d'antre que Bacon ne pou- n'ont aucune idée de ce que je peux avoir derrière la Visages de l'Ossest. Le Chêne, 1986, 270 F.

Boyd Fortin, écorcheur de serpents à sonnettes, Sweetwater, Texas, 10 mars 1979.



Oscar Levant, musicien, Beverly Hills. Californie, 12 avril 1972.

étaient des «performances» au seus anglais, et dramati- vait jouer Bacon. En ce dimanche ensoleillé, face à la que, du terme. Je suis d'accord avec elle. Nous jouons tous la comédie. Nous n'arrêtons pas de iouer un rôle vis-à-vis des autres, volontairement ou non. C'est une manière de se raconter en espérant être reconnu pour ce qu'on aimerait être. J'ai confiance dans les « performances». La supprimer ne vous rapproche pas nécessairement du sujet. La façon dont le sujet en train d'être photographie se présente face à l'appareil et la réaction du photographe à cette présentation, voilà ce qui fait le

» En 1979, je suis allé à Paris photographier Francis Bacon. La séance de pose était prévue un dimanche matin. J'avais installé mon studio en extérieurs, du côté ombragé du Musée d'art moderne de la Ville de Paris. au Trocadéro. Bacon est arrivé avec une chemise ravée. un pantalon de cuir et une veste à carreaux, habillé de pied en cap, hahillé pour être photographié. Nous avons eu une conversation charmante sur les différences de vie entre Londres et Paris. Il faisait beau, l'échange fut chaleureux et très civilisé. Puis j'ai commencé le portrait. J'ai expliqué la nature du dyptique que je souhaitais réaliser, j'en avais même fait une petite esquisse. Je lui ai demandé de troquer sa veste pour mon pull-over sombre, uni, puis de faire entrer sa main dans le portrait. Si j'avais demandé la même chose à un politicien, à un banquier ou, d'ailleurs, à n'importe lequel d'entre nous, le sujet aurait eu tendance à se donner l'air sage et distingué, à soutenir son menton de la maio ou à la porter à son front. Bacon a immédiatement joué le rôle du Bacon secret avec la plus grande pureté et la plus grande economie de gestes, sans rien perdre de son authenticité. Je n'ai pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit, il avait compris le fond même de mon portrait

tour Eiffel, sa performance fut honorable et parfaite.

» Une chose similaire est arrivée le mois dernier, à Rome, où je suis allé photographier Antonioni pour le New Yorker. Comme vous le savez, il a eu une attaque. Il peut à peine parler. Normalement le l'aurais ahordé de manière oblique, par la conversation, comme un metteur en scène travaille avec un acteur pour atteindre l'émotion recherchée. Mais je ne pouvais évidemment pas avoir ce type d'échanges avec Antonioni. Il a failu que je sois absolument, brutalement direct, ce qui aurait empêché la plupart des gens d'accéder à tout vrai sentiment. J'ai alors demande à sa femme Enrika, en m'excusant : « Pourriez-vous dire à Antonioni que ce que je recherche dans ma photo, c'est une certaine perplexité devant la vie? » J'avoue avoir eu du mal à le dire... Elle lui a murmuré quelque chose en italien et il s'est mis à jouer le rôle, avec une subtilité et une pureté... Antonioni et moi étions comme deux vieux renards respectueux l'un de l'autre, qui ont voué leurs vies à la performance, l'ont comprise à son plus haut niveau. Nous avions atteint à travers cet artifice inconfortable un résultat dépouillé de tout artifice. Au-delà de sa beauté. le résultat - ce portrait - est inexplicablement plus lucide que la réalité du moment.

· Bacon et Antonioni sont des personnages connns, célèbres. Vous avez aussi réalisé le portrait de gens anonymes, notamment les portraits de l'Ouest américain, qui ont été un événement photographique. Est-ce différent?

- Je viens en effet de décrire deux hommes qui ont consciemment collaboré à ma création de leur portrait. Mais c'est unique. La plupart des professionnels ou des personnages publics s'appuient sur leur propre image pour traverser la vie. Dans ce cas une séance de pose peut être un duel. Et puis il y a les innocents, ceux qui

tète, comment, pourquoi, dans quel but je les photographie, qui sont simplement curieux et en même temps généreux. D'eux-mêmes. L'exemple le plus évident, ce sont les portraits que j'ai faits pour mon dernier livre. In the American West.

» Un exemple : à Sweetwater (Texas) se déroule tous les ans au printemps une gigantesque collecte de serpents à sonnette. Les Texans rassemblent des milliers de crotales dans une grande arène, les découpent, vendent les sonnettes et le venin et font cuire la viande. Ça a un gout de poulet. Vous connaissez la photo de l'enfant au serpent. En ce qui le conceme, il posait pour un instantané avec le serpent qu'il venait d'égorger, comme un pecheur avec sa prise. En ce qui me concerne, je photographiais le rite de passage de l'adolescence, avec tout ce que cela implique : perte d'innocence, ambigūité sexuelle, peur de la castration.

» Un jour, je me suis vu accorder ce que Washington appelle une « photo op » avec Henry Kissinger. Comme je le guidais devant la camera, il m'a dit : « Soyez bon avec moi. » J'aurais aime avoir le temps de lui demander ce qu'il entendait par là, quoique je pense le savoir. Son angoisse répondait à toutes mes questions les plus profondes sur la nature même du portrait photographique. A quoi pensait-il? Voulait-il paraitre plus mince, plus jeune? Espérait-il que j'arrive à faire percer ce qu'il y avait de mieux en lui? Ou bien désirait-il, comme je l'aurais fait si j'étais photographie, qu'être «bon» signifie percevoir quelque chose de plus compliqué : ma colère, ma fragilité, ma force, ma vanité.

» Les photos qui me touchaient le plus dans ma jeunesse étaient les portraits par Julia Margaret Cameron de Herschel et de Carlyle, ceux de Nadar de sa première femme, ceux de la marquise Casati par le baron de Meyer. Ces images sont toutes formelles - parfois même stylisées. Aucune n'est vraiment sincère, mais ce qu'elles ont de merveilleux, c'est de ne pas se tenir à la parfaite surface des choses. Alors, c'est quoi, la «bonté»? Qu'est-ce qu'un compliment? C'est humiliant de rendre quelqu'un «sage», «noble» (ce qui est facile à faire) ou même beau de manière conventionnelle, quand la chose elle-même est beaucoup plus folle, plus contradictoire. et par là plus fascinante. Je pense que c'est parce qu'on ne peut pas la définir qu'on n'en voit jamais la fin.

» Mais si cette sorte de candeur, d'« instantanéité » est ce que tout photographe portraitiste cherche à atteindre, je soupçonne qu'on ne peut y parvenir que par l'artifice, et c'est en essayant d'organiser la circulation entre artifice et candeur, sans me faire rouler dessus. que je me trouve confronté avec les questions sur la photographie qui comptent le plus pour moi.

» Quelle est la fonction d'un portrait? Quel degré de manipulation est correct, acceptable, entre le modèle et le photographe - et l'art doit-il se preoccuper du correct? La photographie doit-elle s'en préoccuper plus encore? Si je révélais que les portraits figurant dans In The American West étaient ceux d'acteurs méticuleusement choisis, cela diminuerait-il ou accentuerait-il leur qualité d'œuvre d'art? Les portraits photographiques ont-ils, à l'égard de leur modéle, des responsabilités différentes des portraits en peinture ou en littérature, et si cela semble etre le cas, est-ce un fait ou un malentendu quant à la nature de la photographie?

» C'est une situation ambigue, et non résolue. Le mystère entre le reportage et l'imagination. Il y a quelque chose dans la nature de la photographie qui rend la mouvance de cette expérience plus intense, presque hallucinatoire dans son va-et-vient entre réalité et fiction. Le matin où Caïn tua Abel. Eve. très certainement, se recoiffa et ajusta sa feuille de vigne. L'après-midi de mon soixante-dixième anniversaire, je me suis assis sur le trone d'Attila à Torcello et j'ai pense aux fettucini du

» Il v a aujourd'hui un holocauste en Bosnie et une révolution vestimentaire en Chine. Sale endroit que cette terre... A cause des humains. J'ai un jour dit, à propos de la photographe Diane Arbus, qu'elle avait fait de l'acte de voir un acte d'une telle intelligence que regarder les choses dites «ordinaires» nous rend responsables de ce que nous voyons. Si une photo ne se débat pas avec cette idée, alors elle ne m'intéresse pas.»

> Propos recueillis par HENRI BEHAR et MICHEL GUERRIN Richard Avedon-le Monde

\* Musée Reattu d'Arles, du o juillet au 15 août. ★ Le seul livre disponible, aujourd'hui, de Richard Avedon est

et de le grande et l'agriculte à un montre : .. .... the latter demonstration, Place on the late of the lat had Proper of Section top on gratic to promite the .......... and preferred & Colette par Cocleza" operand, et a est de ce débre que l'ai tire du million DENOMINE AND OFFICE. ... Vans some south de la bounte de soute saut. Le ment de photo de mode consiste-t-elle a sonigral a

Camptinit times, ic torr, currassees dans loury named

- Ces en prolungement de ce que favais chara

dens me female, chez ma serur, ma mere, ma con-

Mente. Or one against pour ces femmes d'internée

de s'adder de pied en cap d'etre consideren

- Que significit pour un jeune photographe america-

... Cound Carred Snow, is reductnice on that to Six

per le Bangar, us a emmené a Paris pour fame es som

tuens, elle mis dit : « Le rends tu compte ... ... ...

period of Winger's Bazzar significat pour ... . . ...

in France ? Mana derives receive l'illiane que le Farte

- Executive of the photographic un Paris it is

men. It is a marché Les acheteurs with the trail

monte carier a repris, avidement, le chemin de Fin

En reper 9 y avenue Deor er Balencinga Le . tomars . c D

Properties offer excitantes à photographier (2.71 date

and comment the purpose les conseges, les failles faire à

advens were resided compact d'acuts vintadout it.

s tres ancheres de se plus belle file de monte de

narcon a Parei pour la photographet de l'election.

reasurages & Patropost, je traversnik Puri i in tud

en gebrereng be were kaffel. C'étail la la vettain -

por reservoire nebe de la France : celle de la la lagra

Secretary the meaning of the ten mades a trans-

- E. Marian d'un a Paris-champagne v."

DOT IN BUILT THE BOARD .

le lal de militarquer » en France après la guerre ;:

photographite les collections de haute couture?

des ethers. L'immense isolement que cela promite

ALTERNATION.

impalle des ritements on celle des femmes (20 16 25 Bar. Les & men l'ider d'éliminer la ! ..... Signal and company a sprant a very aver Princip Because avec to sexe. On he pen par marie

minde die mende. La mode, c'est la montre ...... ment compared an arrange point return for que mois macantenas. C'est cela le prop he miss photographe comme je suis ... white on one table, i.e. festures, in terms has the pattaces for could on the day or or and These the tree tree at the said of the said of the the projection - the first at better many 16222 Allert at a may be more chapman. Dans learn total

. On a dil que roma avet revolutionne la ; 5.50 2.53 en introducional lexichem et spontaneste dans -co man he figure. Ance roses l'impression d'user l'aute principis de print de sur ?

The great of the design interest of the court of the P place. Then per set la manure d'en rur .... Over in wer oboton de made in Finsauce of approches radicularment opposition the spiritual car and tables of the same Section of Calls Lin Sim class on the Pages, constraint Engineer (4000 comp. 1000) Company of the Curry, VILE 17 11 - 2 - 2 2 manufact and of grant to a state one in trans-Micros if a trait une servere, des est The figure have the magnificant total meterials trees pur less Saint Little ? a le crast responsable the pressent continues.

service face & Decime ou order Character estaurce if encelings thomps THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH Married & Miller and Miller and Annie a Oes tangers also tand partial une service the

The Said States of Make Nation and the Chicago Breit at Mary 1971 AND THE PART OF TH The Court of the C The second secon Therefore Thates bear to a series THE THE RESERVE STATE OF THE PARTY OF THE PA The day of the property and the second The second secon The state of the s But delicate a see transported to

«Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », disait l'historien africain Hamadou Hampaté Ba. Cette formule devenue proverbiale s'applique au photographe malien Seydou Keita, soixante dix ans. Ses milliers de portraits de la société de Barnako, notamment de 1948 à 1962, constituent un témoignage exceptionnel. Surtout pour un continent où l'image fixe est rare. Rencontre avec un des « pères » de la photo africaine, aujourd'hui fort



de notre envoyée spéciale

"N ce début d'hiver, l'entrée de la cour des Keita, au centre de Bamako, est barrée par d'immenses flaques d'eau. Partout surgissent des enfants curieux de l'arrivée d'un nouveau «toubabou». Depuis quelques mois, des Blancs de plus en plus nombreux rendent visite au grand-père. Seydou Keita goûtait une retraite sans histoire au sein de sa grande famille, une cinquantaine de personnes, veillant sur les vingt-quatre enfants que lui ont donnés ses trois femmes. Rien ne semblait devoir troubler le quotidien du vieil homme.

Et le voilà, soudain, fort «recherché»: une exposition Rouen au printemps dernier, plusieurs tirages achetés par un collectionneur, des photos publiées dans des revues allemande et espagnole, une exposition à Copenhague et une projection au procliairi Festival d'Aries.

Enfin, il sera au centre des premières Rencontres de la poussièreux cet ouvrage qui leur a tout appris. «Houppé «Nuit noire».

photo africaine, à Barnako, en décembre 1994. Seydou Keita n'avait jamais quitté Bamako jusqu'en mai dernier. La reconnaissance tardive n'a rien changé au mode de vie de ce dignitaire de soixante-dix ans. Seydou Keita reçoit toujours dans la pièce aux murs noircis qui lui sert de chambre, de bureau et de salle d'archives; quinze mètres carrés encombrés de cartons poussièreux éclaires faiblement par une fenêtre minuscule. Assis dans son boubou bleu brodé de janne, son «bamfia» – bonnet des musulmans - toujours vissé sur la tête, il farfouille dans les boîtes où sont enfermés ses milliers de clichés.

Sevdou ne s'est jamais séparé des clichés qu'il a pris entre 1949 et 1977, date de sa «retraite». «Je garde tout, je ne peux pas imaginer que l'on jette une photo, et quand j'en trouve une, même par terre dans la rue, il faut que je la ramasse et que je la conserve. » Il lui est impossible de dire exactement combien il possède de négatifs. Pendant quinze ans, dans le studio qui jouxte sa cour, il a vu défiler des centaines de personnes, et il n'y a guère de Bamakois qui ne poissent retrouver, anjourd'hui, sur ces portraits un grand-père, un oncle ou un frère. Tout ce que la ville comptait de notables, de commerçants ou de fonctionnaires passait chez lui, un des deux seuls photographes professionnels de la capitale.

Son appareil à ouverture fixe ne possédait pas de déclencheur, il lui fallait donc ôter et remettre le bouchon pour calculer le temps de pose. Ces manipulations contraignaient le photographe à retenir son souffle et le sujet à se raidir, droit comme un piquet, ce qui donne ce regard fixe et cette allure digne, un peu figée. Pour l'étranger, les clichés de Seydou se ressemblent. Mais lui se souvient de chacun de ces visages. Alioune Ba, qui l'aide aujourd'hui à mettre de l'ordre dans ses archives, s'étonne toujours que « le vieux », comme il l'appelle avec respect, soit encore capable de remettre une date sur chacim des clichés. Seydou Keita a un truc : il retrouve immédiatement l'année en fonctinn de la couleur du rideau qui sert de décor... Son premier rideau? Son drap

Seydou Keita était ébéniste lorsque, dans les années 30, I'un de ses oncles, de retour du Sénégal, lui offrit son premier appareil. Un Kodak Box Brownie, en carton renforcé. Après avoir fait poser toute la famille, à Bamako et au village de Bamcoumana, sa décision est prise: il sera photographe. Les meubles, vendus au gouvernement, lui ont permis de faire quelques économies et d'acheter un agrandisseur. Un ami instituteur, Mountaga Kouyaté, l'initie à la technique du tirage. Mountaga est un ancien combattant qui a rapporté de son séjour en France, pendant la seconde guerre mondiale, un livre, les Secrets de la photographie dévoilés, d'un certain Houppé, «meilleur artisan de France» en 1938. Toujours com

expliquait comment, lorsque l'on veut photographier un bâtiment, on peut faire disparaître sur le cliché les voitures qui passent devant», raconte Mountaga.

Mais il fallait aussi un peu d'astuce pour faire de la photo dans l'Afrique des années 50. Mountaga montre avec fierté son Imperator, un agrandisseur en bois, qu'il a commande en France dans les années 40. « On ne refera jamais des appareils comme celui-ci, il fonctionne aussi bien en 220 volts qu'en 3 volts. Quand on partait en brousse, je retournais mon vélo et il me suffisait de brancher l'Imperator sur la dynamo pour pouvoir faire les tirages.» Mountaga assure que malgré les années, la cha-leur et la poussière, « son » Impérator fonctionne encore.

Une fois formé, Seydou a ouvert son studio, en face de la prison centrale. Un emplacement symbolique, puisque, en 1960, il fut nommé photographe à la Sûreté. Après les «bonnes» familles de Bamako, le voilà donc en train de tirer le portrait des détenus. De cette période au service ... de l'État, Seydou ne souhaite pas parler. Pourtant, une partie de son travail consistait aussi à photographier tous les visiteurs officiels passant à Bamako, chefs d'Etat africains et français. Mais il se refuse à tout commentaire et ne veut citer aucun nom. Les dictatures successives ont laissé des traces. Et lorsqu'on lui demande de voir les clichés, il répond qu'ils doivent être quelque part, dans un carton, peut-être ici, peut-être ailleurs... Ses clichés sont usés, certains sont déchirés on rayés, tous sont couverts de poussière et conservés à une température qui avoisine souvent les 40 degrés. La phipart sont pourtant encore exploitables. Mais Seydou n'est pas tranquille. Affaibli per un mauvais «pahı», il est surtout inquiet de l'utilisation des quelque six cents clichés qui sont en France, loin de sa cour bamakoise. Va-t-il enfin gagner un peu d'argent grâce à cette promotion? Comment vont réagir les Maliens qui peuvent reconnaître des membres de leur famille. «Ils vont attirer sur moi le malheur», souffle Seydou.

Son expositinn à Rouen, en mai dernier, a ravivé sa assion pour la photographie. Il trie aujourd'hui ses milliers de négatifs, les nettoie, les fait sécher sur une corde à linge, au milieu de sa chambre, les classe puis les range dans des pochettes transparentes. Quelques photos vendues lui unt permis d'acheter un réfrigérateur. Pour conserver les pellicules au frais. Seydou Keita espère qu'un de ses enfants lui succèdera - il a offert un appareil à son fils de douze ans, - car il connaît les vertus de la photographie, bien exprimées par Houppé dans son mannel: «En occupant scientifiquement et agréablement les moments de loistrs, la photographie crée du bonheur.»

**FABIENNE POMPEY** 

## DES IMAGES POUR CHANGER LE MONDE

AS d'adresse précise pour se rendre chez Larry

phiques, contournez une gentilhommière ocre...» Dans la

petite ferme de Martins Creek (Pennsylvanie), une fillette

ioue à la balancoire, une jeune femme prépare le déjeu-

ner, des chatons font la course et, devant une grange,

deux lamas vous dévisagent. C'est dans un autre abri, en

contrebas, que Larry Fink, quinquagénaire rigolard, bara-

Aux murs, une photo d'une bourgeoise dans un

cocktail, terrifiante de bon ton, côtoie celle d'une pay-

sanne hilare. Plus lom, des gens célèbres : Mike Tyson,

Jesse Jackson, George Stephanopoulos (l'ancien porte-

parole de la Maison Blanche), la chorégraphe Martha

Graham. Photos déjà publiées dans la presse ou dans son

livre Social Graces et qui seront, pour la plupart, expo-

sées à Arles. Plus loin encore, le champion de boxe Larry

Holmes avec son premier coach, Ernie Butler, qui conti-

nue d'entrainer des adolescents dans le gymnase de

Holmes à Easton, la ville voisine.

que comme un maçon, a installe son laboratoire.

Fink, mais des repères, à la campagnarde : «Pre-

nez le sentier juste après les six poteaux télégra-

Beatniks, bûcherons, bourgeois, boxeurs, grands de ce monde. Dans tous ses sujets, le New-Yorkais Larry Fink, cinquente-deux ans, replace ses photos dans la trajectoire d'une impulsion, sinon d'une pensée politique. Ce photographe « social » présente à Arles sa première rétrospec-

donné les courtiers.»

geois en tenue de soirée et les paysans de ma région, dit 🛮 acheté un Rolleiflex et, élément déterminant, un livre de Larry Fink, j'avais entrepris Boxers and Brokers boxeurs et courtiers de Wall Street. Deux professions où règne la compétition. D'un côté, la classe moyenne - éminemment blanche; de l'autre, une classe plus défavorisée généralement black. Mais les photos des boxeurs dominaient, ils sont plus physiques, plus beaux. J'ai donc aban-

Larry Fink est marxiste de naissance - « aucun doute là-dessus». Sa mère était inscrite au Parti communiste américain. Elle est, à quatre-vingt-deux ans, la représentante auprès des Natinns unies des Grey Panthers et comme un fou. » Fink est alors persuadé que l'on peut asse son temps à parcourir le monde pour la défense révoltés de la prison d'Attica.

L'adnlescent Larry Fink a versé dans la petite délinquance. Dans l'école «progressiste» où l'envoient ses parents pour le couper des «manyaises fréquentations», ché? « Des jonquilles. » Horrifiés par son attitude asso-

Cartier-Bresson. » Libéré sur parole, après avoir été arrêté pour possession de narcotiques, il reçoit sa première mande... d'un magazine catholique.

« Un prêtre qui m'aimait bien, et se consacrait aux sourds, m'a engagé pour faire un sujet sur son diocèse dans le New-Jersey. Il a réussi à le faire publier dans Jubilee, qui était un excellent magazine catholique de gauche. J'ai travaillé pendant trois ans pour une agence phota spécialisée dans les publications catholiques, j'al couvert des congrégations et des monastères, je m'amusais changer la société de l'intérieur... « Je considérais que ma des droits des personnes âgées (aux cheveux gris). Et sa vraie carrière était la révolution. J'ai monté des exposisceur, Lizzie, est depuis vingt et un ans l'avocate des tions pour le Peace Movement. En 1964, j'ai commencé à enseigner la photo à des gamins. J'ai ensuite travaillé pour les grands magazines. Au bout de dix ans, j'étais vidé, complice du système. J'ai arrêté pendant un an »

Sa première femme, le peintre Joan Snyder, le pousse il troque le voi de voitures pour la drogue et le manifeste à abandonner la presse pour une œuvre personnelle. Il beatnik de Jack Kerouac. Mais aussi pour la photographie sa famille puis entreprend ce qu'il appelle phie qui n'était qu'un violon d'Ingres. Son premier cli- sa série « Tenue de soirée» (Black tie work) : soirées de bienfaisance, mariages, bals. «Je rassemblais des preuves ciale mais ravis que leur fils semble trouver sa voie, les contre la bourgeoisie et ses rituels. Ma haine était politi-« Dans la lignée de Social Graces, qui opposait les bour- Fink seront des supporters passionnés. « Mon père m'a que et non personnelle, ce qui donnait à ces photos du

mordant et de la tendresse.» Fink opte pour le format carré et découvre le flash, qu'il refusait « pour des raisons de morale. Je ne voulais pas «altérer» le sujet. Un soir, j'ai ressenti le pouvoir de dramatiser des moments qui ne l'étaient guère à l'æil nu, en raison de la carence de lumière. Je créais mon propre théâtre, mélant l'événement et mon regard». Il mettra parfois son flash au bout d'un bras articulé, afin d'en orienter le rayon sur tel élément du décor. Les flashes modernes, dit-il, étant plus rapides que l'œil, « on ne voit jamais ce que « voit » le flash ».

Larry Fink travaille toujours pour les magazines. «Je serai toujours fasciné par les accessoires et les signes extérieurs - ou intérieurs - de la bourgeoisie. La quête du plaisir, du pouvoir, qu'il s'agisse d'un sénateur, des stars hollywoodiennes ou de Hillary Clinton, que j'ai photographiée récemment pour le magazine Mirabella, » Le premier critère reste l'émotion, pas le contenu. «L'information et le contexte de la photo passent au second plan, loin derrière l'impact. Si la photo est réussie, c'est qu'il y eut une resonance, une connexion entre le sujet et moi. Mais elle est vraiment réussie larsque le spectateur y entre de plain-pied, lorsqu'il n'y a plus de frontière entre le suiet et lui. Un champ d'énergie filtré et amplifié par ma propre énergie. » La centaine de photos exposées en Arles représentent, au fil des ans, autant de décharges émotionnelles. «C'est le journal d'une vie qui regarde la vie, commente Larry Fink. Je ne sais pas sous quelle «dramaturgie» ces photos seront agencées. Ce sera une surprise. Je ne déteste pas qu'on m'interprète.»

\* Espace des arènes, du 6 juillet au 15 août.

### Agenda

Expositions (du 6 juillet au 15 août) : Harry Callahan, Cecil Beaton, Louis Jammes, Ernest Pignon-Ernest, Gilles Ehrmann, Pere Formiguera et Humberto Rivas, Koji Inoua, Raymonde April, Elichiro

Les soirées au Théâtre antique (22 heures) : Nuit noire (7 juillet), in and Out of Fashion, un film da William Klein (8 juillet), Jazz comme una imaga

\* Rencontres internationales de la photographie d'Arles. 10, rond-point des Arènes. Tél.: 90-96-76-06. Catalogue édité par Les Rencontres d'Arles, 120 pages,



sentrées à Paris

99 KL44 (\* 17

A COLUMN TO SECOND

### LA SÉLECTION DE LA SEMAINE

me transmitt comment bet que l'on veut passer-Minutes, on peak faire disparaints for a comthe season desire a mount Mountain

All Market -6.4.2c-

biam is fattant author on peu d'astoce pour leur le photo dans l'Afrique des annecs So. Montes pour famé son imperator, un agrandisseur et a sommende en France dans les annees 4 samples des appareils comme (1/200) then on 220 volts qu'en 3 voits. Queres because a releasement most will of it me the Imperator our la dynamic pour pour branco + Mountage assure que maigre les activahour et te poussere, « non » impérator fonction de

The Ros Sormé. Seydou a ouvert son studies and a the present communic. Un emplacement symposis an 1400 d for momme photographe a la Sire ebonnes families de Bamako, le voita der :tore le perfette des détenus. De cette person - le to fistat. Sevilou ne souhante pas penter Fa make at we travail consistant aussi a processor and ins visuscers officiels passant a Bamako, chair and came a tractar Man il se refuse a tout comment we red outer amount norm Les dictations accessed to went den traces. Et lorsqu'on lui demonde de les efettes. I repond qu'ils doivent être quelle. un exeste, peut-être ses, peut-être ailleur mone mich, certains sont déchirés ou myes, tous suns sers de poussière et conservés à une temperation estadore souvent les 40 degrés. La plupart and parencour emploitables Mais Seydon n'est puinted Affairs per ser maurais a palum, il est sum ut age Prendentan des quelque six cents chiche France loss de sa cour bamakouse Norte en la and her against there is east a bounding. Comme de les famille, a lla vont atterer tut in . . . . weether Seydon.

See propriated a Rosen, on that detroit a time mainter gener la photographie. Il tres augustic, se Sees de negatife, les nettore les fait sucher sur un el Sense, au findieni de se chambro, les cluve pur et dent des pochelles transparentes. Queleux, comdoes hat was permis d'acheter un retrigentier : conserver les peliscules su francés de la la laction prime de ses cultants las succedera - dia di maria in photographic, been exprimed pur Houpp, and There is a En contract with the wind of the second les marrials de lucies la photograpio

FABIENNE POM

was the second of the second o

commission of six la tendresse, a Finite of the contract of the course to discourse in think, qu'il refusion ar emission de ser remains par a difference de a bestent le pouver de doumittee : There's pairs a light nu. on these and a light Sumpers. In create man proper trades of some separa - il mettre parlice selling the article, and of on orienter to the the secon Les Bashes me dernes difand the same and second of the state of the

Larry First travaille tourism pour an inchie and response forces par les acci auto ...... Town - on intermeter - de la fauter .... prome de grande qu'il s'agrect d'at le .... and amond of the state of the s Mary secomment pair to market an THE PROPERTY OF PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR NOW IN STRUCTURE AND ASSESSED FROM THE PARTY OF Among Compact. So is practically feature. MAN AND SHAN THE STREET SALE OF THE SALE AMERICAN PROPERTY STATES OF GREAT AT THE PARTY OF THE PAR Manager in age of the same of a second the fire country of country filter of about energies . La containe de phi tos exposes which he fill the sea, salari to day A A Die State of the on the state of Early Total form our pas with faith and THERE I WANT MAN SER CE WILL AND THE THE 強に 発 所 株まだがかかっ

HEYR! EL · Experience data sections, the first terminal and the con-

Expositions idu 6 pulies au 5 35-Secretary Francisco Control Co

Lan soutes au Théâtre antique un sait West Character and Appendix and Control of the Appendix and Appendix a

l'autre, et que ces films ont donc été «soldes» ont confirmé les teneffectivement vus. dences du box-office, volant su secours de la victoire de la Leçon de pieno, avec plus de 500 000 entrées en six semaines, et de Tout \* Chiffres: Le Film français.

Forum Horizon, handicapés, THX, dolby, 1- (45-08-57-57 ; 38-65-70-83) ; Rex (le Grand Rax), handicapés, dolby, 2- (42-38-83-93 ; 36-85-70-23) ; Racine Odéon, 6-(43-26-19-68) ; U. G. C. Montparnasse, dolby. 6- (45-74-94-94; 36-85-70-14); George V, THX, dotby, 8- [45-82-41-46 ; 36-66-70-74(; U. G. C. Lyon Bastille, dolby, 12. (43-43-01-59; 36-66-70-84); U. G. C. Gobelins, dolby, 13 (45-81-94-95; 36-85-70-45]; Mistral, handicapés, dolby, 14 (36-66-70-41( ; U. G. C. Convention, 15 (45-74-93-40 ; 36-65-

#### Fiorile

**Paris** 

avec Chow Yun-fat, Torry Leung, Teresa Mo. Philip Chen, Kwan Hoi-shan, Anthony Wong. Hong-Kong (2 h 10). Interdit –18 ans.

Une danse de chairs tressautantes sous

les impacts, de ralentis snr blessures sanguinolentes, de virevoltes des corps

au rythme de la mitraille ; un polar-ballet démesuré.

A toute épreuve

Antonia & Jane

Allan Corduner

Britannique (1 h 20).

Français (48 mn).

L'Enfant lion

goûts, très drôle en tout cas.

VO : Lucemaire, 6- (45-44-57-34).

Comment font les gens

de Pascale Balliy, de la Caraline Kiberlain, avec Elsa Zylberstein Sandrine Kiberlain, Géraldine Palihas,

tre d'une comédie allègre et incisive.

Action Christine, 8- (43-29-11-30; 36-65-70-62).

de Patrick Grandperret, avec Mathurin Zinze, Sophie-Véronique Toue Tagbe, Souleyman Koly, Were Were Liking, Salif Kelta, Jean-René de Fleurieu. Français (1 h 26).

Une terre de sortilèges et de légendes

one terre de sointieges et de ligendes révée par Patrick Grandperret, et une belle fahle tout public sur la fraternité d'uo enfant et d'une lioune.

La nouvelle formule de la Fête du cinéma, étalée sur trois jours à partir du dimenche, est un succès : 2,5 millions d'entrées en France

(contre 1.7 ('sn demier), et

1 081 848 spectateurs sur le semaine à Paris, soit une hausse

considérable par rapport à la semaine correspondante de 1992,

où les festivités étaient concentrées

sur la seule journée du jeudi (la

semaine aveit enregistré un total de

734 336 entrées). L'affluence est

allée crescendo pour atteindre, mardi 29, un score identique à calui

du jeudi de fête 1992. Symbole éclatant de ce triomphe : les Visi-

teurs passent, en vingt-deuxième

semaine, la berre historique des 2

millions d'entrées (2 005 138 exec-

tement). Il faut remonter à Trois

hommes et un couffin, en 1985,

pour trouver un score comparable, que le film de Jean-Maria Poiré pour-rait bientôt surclasser. Parmi les nouveaux films, Made in America est le grand bénéficiaire de l'opéra-

tion, avec 158 000 spectateurs, et un mardi-record à 41 000 dans ses

39 salles. Viennent ensuite Dragon, l'histoire de Bruce Lee, à 72 000, et

Super Mario Bros, battu d'une courte tête, à 65 000. On dra que la

fête profite surtout aux films améri-

cams, mais pourquoi n'est-il sorti

aucun film français prestigieux cette

Pour le reste, les trois jours de

Les entrées à Paris

de John Woo.

de Paolo et Vittorio Taviani, avec Claudio Sigegil, Galatea Ranzi, Micheal Vartan, Lino Capolicchio, Constanze Engelbrecht, Athina Cencl. Italien (1 h 58).

Malédiction familiale ancrée dans la terre toscane et retracée par les griotsexperts du pays, les frères Taviani; trois fresques cotrelacées pleices d'amour fon mais contrarié, de lucre et

VO : Reflet Médicis Logos salla Louis-Jouver, 5- (43-54-42-34).

#### Le Jour du désespoir

da Manoel de Oliveira, avec Taresa Madruga, Mario 6arroso, Luis Miguel Cintra, Ologo Doria. Portugals (1 h 15).

Des dernières années d'un écrivain marquées par la cécilé et la souffrance, un vétérao du cioéma fait uo film magnifique.

VO : Latina, 4. (42-78-47-86).

### VO: Forum Horizon, handicapés, 1= (45-08-57-57; 36-85-70-83); Georga V, 6-(45-82-41-48; 36-85-70-74); Gaumont Grand Ecran Italie, 13- (45-80-77-00), VF: U, G. C. Montparnasse, 6- (45-74-94-94; 38-65-70-14). La Leçon de piano

de Jane Campion. avec Holly Hunter, Harvey Kaitel, Sam Nelli, Anne Paquin, Kerry Walkar, Ganeviève Lemon. Australien (2 h).

de Geeban Kidron, avec Saskia Reeves, Imalda Staunton, Brenda Bruce, Sill Nighy, Joe Absolom, Un piano, noe femme muette, un amant, nn mari, un vaudeville trans-Les vacheries et les paradoxes de l'amiporté sur une planète lointaine et rare, tié cotre deux femmes oourrissent cette comédie douce ou amère seloo les doot l'atmosphère n'est que grâce.

VO : Gaumont Les Halles, dolby, 1< (40-26-12-12); 14 Juillet Odéon, dolby, 6-(43-25-59-83) : Gaumont Hautefeuille, dolby, 8. (48-33-79-36(; U. G. C. Rotonde, dolby, 8 (45-74-94-94; 36-86-70-73(; Geumont Ambassade, bandica-pés, dolby, 6 (43-59-19-08(; U. G. C. 6iarritz, dolby, 8- (45-62-20-40 ; 36-65-70-81); Max Linder Panorama, THX, dolby, 9• (48-24-88-88); 14 Juillet Baatilla, handicapés, dolby. 11. (43-67-90-81); Gaumont Alésia, handicapés, dolby, 14- (38-65-75-14(; 14 Juillet Seaugrenella, dolby, 15 (46-75-79-79); Gaumont Kinopanorama, handicapéa, dolby, 15: (43-06-50-50(; U. G. C. Mail-lot, handicapés, 17: (40-68-00-18; 36-

65-70-61). VF : Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33) ; 5aint-Lazare-Pasquier, dolby, 8 (43-67-36-43; 36-65-71-66(; Laa Nation, dolby, 12\* (43-43-04-67 ; 36-65-71-33( ; Gaumont Gobelins bis, dolby, 13\* (47-07-55-86( : Montparnasse, dolby, 14- (43-

ca... pour cs (, à 260 000 en trois semaines. Avec 61 000 compa-

gnons en deuxiàme semeine

(30 000 de plus que pour sa semaine de sortie), l'Enfant lion est

décidément sur la bonne piste, elors

que Fanfan, avec 87 000, connaît

un répit dans une carrière qui n'au-

A un niveau plus modeste, l'ana-

lyse des scores obtenus par les

films qui ont enregistré une multipli-

cation par 4 (ou plus) de leurs

entrées entre le samedi et le

dimenche traduit le comportement

des «fêtards du cinéma», en dehors

du trajet obligé du film à voir. Une

partie de ceux-ci se toument vers

les nouveaux films à prétention

grand public qu'ils auraient boudés

en temps ordinaire (le Légende,

Body Snatchers, Mad Dog and

Glory, Singles), une autre s'offre des

séances de rattrapage, ou de

seconde vision, de succès enciens (Arizona Dream, Basic Instinct, les

Nuits fauves, Trust Me), le troisième groupe osant un détour vers l'« art

et essai» et le répertoire (Five Easy

Pieces, If, le Jour du désespoir, le

Songe de la lumière, Sauve-toi et

Relache). Et il est probable que

l'augmentation du droit d'entrée,

passé de 1 à 10 francs après l'ac-

quisition du passeport au prix nor-

mal, a en partie dissuadé les specta-

teurs de «zapper» d'une saile à

J.-M. F.

gurait rien de bon.



Gérard Depardieu dans « 1900 », de Bernardo Bertolucci.

de Garnardo Bertolucci,

1984

da Michael Radford,

6ritannique, 1984 (2 h).

Tristana \_\_\_\_

de Luis Bonuel, · ·

illustrée, du livre d'Orwell,

Italien, 1975-1976 (5 h 15).

avec Burt Lancaster, Robart Oa Niro, Gérard Oapardieu, Oominiqua Sande, Laura Betti, Sterling Haydan.

Une gigantesque fresque, l'histoire de

l'Italie de la première moitié du siècle

à travers le destin de deux familles, portée par le souffle et les couleurs ins-

VO: 14 Juillet Odéon, dolby, 6. [43-25-

aveo John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton, Cyril Cusak.

Adaptation littérale, mais brillamment

VO : 14 Juillet Parnasse, 6 (43-26-58-00).

avec Catharina Oaneuve, Fernando Rey, Franco Ném, Lois Gaos, Jesus Fernandez.

Espagnol-Italien-français, 1969 | 1 h 40(.

L'histoire de la jeuoe femme quittant les bras de son tuleur nour ceux d'un

beau rapin, puis retournant, handica-

pée, sceller le destin du harbon, fait un mélodrame porté à l'incandescence par

la perversité sarcostique de Bunuel et la beaulé de Deneuve.

VO : Raflet Logos II, handicapés, 5- (43-54-42-34).

pirés de l'art naîf révolutionoaire.

20-12-06]; Gaumont Convention, dolby, 15- (48-28-42-27(; Pathé Clichy, 18-(36-66-20-22).

#### Ma saison préférée

d'André Téchiné, avec Catherina Deneuva, Oaniel Auteuil, Martha Villalonga, Jean-Plerre Souvier, Chiara Mastroianni, Carmen Chaplin, Français (2 h 05).

Téchiné affole les seotiments d'un frère et d'une sœur autour de la mort prochaine d'uoe mère. Souffle le vent piquant des remords enfouis et des chagrins inavouables.

Forum Orient Express, handicapés, 1= (42-33-42-26; 36-65-70-67): Gaumont Hautefeuilla, dolby, 6- (46-33-79-38); Gaumont Marignan-Concorda, dolby, 8- (43-59-92-82); U. G. C. Opára, 9- (45-74-95-40); 36-85-70-44); Gaumont Alésia, 14- (36-65-75-14); Montpamasse, 14- (43-20-12-06).

#### Mad Dog and Glory

de John McNaughton. avec Robert Da Niro, Uma Thurman, Sill Murray, Oavid Caruso, Mika Starr, Tom Towles, Américain (1 h 40).

John McNaughton s'amuse, fait de « l'enragé » un bon flic fadasse et trouillard, d'un inquictaot gangster un comique raté, met de la tendresse dans les bagarres, bref sort soo film des poncifs du genre.

VO : Gaumont Les Halles, 1 · (40-26-12-12] ; Gaumont Opéra, 2 · (47-42-60-33] ; Gaumont Hautefeuille, handica-pés, dolby, 6 · (46-33-79-38) ; Gaumont Champs-Elysées, handicapés, dolby, 8 · (43-59-04-67) ; La 6astilla, 11 · (43-07-48-60) ; Gaumont Parnassa, 14 · (43-35-

#### Le Milicien amoureux

de Kira Mouratova avec Nikolai Chatokhine, Irina Kovalanko. Natalia Ralleva, Dacha Koval. Franco-ukrainien (1 h 50).

Le meilleur cioéaste russe en activité réussit un film inclassable et vivifiant, promène soo flic amoureux d'uo bèbé de pamph(ets cioglants en hurlesque de

VO: Reflet Logos I, handicapós, 5. (43-54-42-34).

#### Moi Ivan. toi Abraham

avec Roma Alexandrovitch, Sacha lakoviev, Vlodimir Machkov, Maria Lipkina, Hélàna Lapiowar, Alexandre Kaliaguine. Français (1 h 45).

Dans la Pologne des anoées 30, deux

eofaots, l'un juif, l'autre pas, s'co-fuient. Yolande Zauberman retrouve daos leurs pas confoodus et douloureux une juste mémoire.

VO: Ciné Beaubourg, handicapés, 3· (42-71-52-36); Las Trois Luxembourg, 6· (46-33-97-77; 36-65-70-43); Le Balzac, 3· (45-81-10-60); Escurial, 13· (47-07-28-04).

#### Red Rock West

de John Dahl, avec Nicolas Cage, Cennis Hopper, Lara Flynn Boyle, J. T. Walsh, Timothy

PROLONGATION
JESQUAL TEJUTILET 1993

Carhart, Dan Shor.

Comment un homme s'obstine à être bon dans un moode de stupre, de lucre et de violence. Un polar dépouilé et iotrigaot.

VO: Ciné 6eaubourg, handicapés, dolby, 3: (42-71-52-36(; U. G. C. Rotonde, 6: (45-74-94-94; 36-65-70-73); U. G. C. Oanton, 6: [42-25-10-30; 36-65-70-66(; U. G. C. Blarritz, dolby, 6: [45-62-20-40; 36-65-70-61(; U. G. C. Opéra, doiby, 9: (45-74-95-40; 38-65-70-44(; La Bastilla, dolby, 11: (43-07-46-60); Escurial, 12: (47-07-26-04(; Gaumont Alésia, 14: [36-65-70-42)) VF : Les Montpamos, 14 (36-65-70-42).

#### Les Yeux bieus de Yonta

de Flora Gomes, avec Maysa Marta, Antonio Simao Mandes, Pedro Dias, Olna Vaz, Mohamed Saidl, Bia Gomes.

Guinéa-Bissau-Portugals-France (1 h 40). Comédie des quiproquos et des malenlendus amoureux, prétexte pour un regard à la fois aigu et chaleureux sur

VO : Latina, 4 (42-78-47-86).

### Reprises

#### Bambi

da Walt Oisney. avec les voix de Celim Mouhoubl, Gernard Griaux, Gérard Hernandez. Américain, 1942 (1 h 06).

Le mièvre hestiau aux longs cils, sa maman trucidée, l'iocendie mémorahle, le papa-cerf hautain n'auraient fait qu'une caricature de Disney, sans la présence roborative du lapin Panpan. L'histoire du teodre faon sera précédée d'un court métrage de 1937 qui raconte l'histoire de goelques animaux réfugiés dans uo vieux moulin lors

VF: Gaumont Opéra, 2· (47-42-60-33(; Gaumont Opéra, 2· 147-42-60-33); Rex, dolby, 2· (42-36-63-93; 36-65-70-23]; Ciné Basubourg, handicapés, 3· [42-71-52-36(; Publicia 5aint-Germain, 6· (42-22-72-60); George V, dolby, 8· (45-62-41-46; 36-85-70-74(; UGC Lyon Bastitta, dolby, 12· [43-43-01-59; 36-85-70-84]; Gaumont Gobelina, handicapés, dolby, 13· [47-07-55-88]; Mistrat, dolby, 14· [36-65-70-41]; Montpornasse, dolby, 14· [43-20-12-06(; UGC Convention, dolby, 15· [45-74-93-40; 38-65-70-47]; Pathá Weplar II. 18· [36-68-20-22]; Le Gambetta, THX, dolby, 20· [46-36-10-98; 36-65-71-44(.

#### Certains l'aiment chaud

avec Marilyn Monroa, Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft.

de Gilly Wilder

Américain, 1959, noir et blanc (1 h 40). Curtis et Lemmoo embarqués dans uo

ouméro de quiproquos et de travestis, Marilyn en vamp absolue, le tout mené tambour battaot par Wilder au sommet de sa verve... Personne o'est parfait? Du moins ce film, dans son genre, l'est. VO : Grand Action, 5- |43-29-44-40 ; 36-85-70-63).



Le Monde

**LIVRES** 

DES

### **Festivals**

#### Nouveaux films à la Géode

Jusqu'au 30 septembre la Géode présente trois oouveaux films, tous précédes par le spectacle multimédia de Phil-lipe Druillet qui a adapte aux 1 000 m² de l'écran un extrait de son album Salammbo. Un film de Greg MacGillivray, les Découvreurs, retrace quelquesunes des découvertes majeures des cioq derniers siècles. Niagara, aventures et lègendes, de Keith Merril, conte l'histoire des chotes. Et Cercle de feu, les volcans du Pacifique, de Georges Casey, offre un voyage de 50 000 kilometres au cœur des activités éruptives et sismiques, grace à une équipe de géologues, d'anthropologues, de créateurs d'images de synthèse, qui a travaillé pendant sept ans à la réalisation.

La Géode, Cité des sciences et de l'industria. Tous les jours da 10 à 21 heures. Prix : 55 F, tarif réduit 37 F. Tél. : 40-05-60-00, réservations : 40-05-50-50.

#### Rencontres franco-américaines

en Avignon

La dixième édition des Rencontres cinématographiques franco-américaines, sous la présidence d'honneur de Samuel Fuller, reod cette année hommage à Jean-Pierre Melville. Outre la ruhrique « Uo autre regard... ». où sont proposés des films de Claude Miller et du producteur américain David Brown (les Dents de ha mer, The Player, Miss Daisy et son chauffeur) seront présentés par leurs réa-lisateurs : Shelf Life, de Paul Bartel ; Les demoiselles ont eu ringt-cinq ons, d'Agnès Varda; l'enice. Venice de Henri Jaglom; François Truffaut, portraits volés, de Serge Toubiana et Michel Pas-cal, Earth and the American Dream, de Bill Coujurie, Liberators, de William Miles et Nina Rosemblum, et en avant, première mondiale, Amok, de Joël Farges eo présence des comédiens Fanny Ardant et Andrzej Seweryn.

10- Rencontres cinématographiques fran-co-américainas. Juaqu'au 4 (uillet. Bureau d'accueil au cinéma Vox, place da l'Horloga, 64000 Avignon. Tél.: 90-27-92-00. Toutes les séances sont ouvertes au public au prix de 30 F ou 200 F les dix séances.

#### Courts métrages à Grenoble

Une trentaine de courts metrages, sélectionnes parmi les deux cent cinquante produits en France par an, se livreront à me farouche competition sur la place Saint-Aodré au cœur de Grenoble. Parallèlement un hommage sera rendu au père foodateur du dessin anime français moderne, Paul Grimault.

16• Festival du court en plein air, Du 6 au 10 juillet. TéL : 76-54-43-51.

La sélectino « Ciaéma » a été établie par Christophe Mootaucieux.

Ecoutez voir



Viil stte

ት፣ አንድዊ ን

### **Spectacles** nouveaux

#### Le Malade imaginaire

de Molière, nvec Claire Vernet, Nicolas Silberg, Văronique Vella, Marianne Epin, Jean-Luc Bideau, Christian Bianc, Eric Fray et Philippe Torraton.

Des êtres humains qui s'affublent de nez clownesques pour masquer leurs angoisses.

Comédie-Francaise, salte Richelieu, place Colette, Paris-1\*. Les 3 et 6 juillet, 20 h 30 (at les 11, 15, 19, 25 et 3ii). Tél. : 40-15-00-15. De 45 F à 160 F. La Prose du Transsibérien

et de la petite Jehanne de France

d'après Blaise Cendrars, mise en scène de Louis-Marie Taillefer, avec Louis-Marie Taillefer, Maud Malbois et Jean-Yves Gendillard (se Les voyages dans le rêve. Berry-Zèbre, 63, bd de Belleville, Paris-11-, Le 6 juillet, 22 h 45 (et les 7. 8, 9, 10 et 11). Tâl. : 43-57-51-55, Durée : 45 min. De 40 F à 80 F.

### **Paris**

Le Banc d'Hervé Lebens mise en scène

indissolublement liés au banc où ils as sont rencontrés, ils dansent l'histoire char mante d'une existence banale.

Lucemaire Forum Centre national d'art et d'essai, 53, rua Notre-Deme-des-Champe, Paris-6-. Du mardi au samedi à 20 houres. Tél. : 45-44-67-34. De 98 F à 140 F.

Ce qui arrive et ce qu'on attend de Jean-Marie Besset,

mise en soère de Patrick Kerbrat, avec Christophe Melevoy, Claire Nadesu, Sabinn Hnudepin, Samuel Labarthe, Philippn Itease, Gilles Thomun et François Caron.

dres de l'amour.

Dans les coulisses du pouvoir les méan

Gaîté-Montparnesse, 28, rue de la Gaîté Peris-14: Du mardi eu samedi à 20 h 45. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 43-22-16-18. De 120 F à 220 F.

**Eva Peron** 

de Copi, mise en scène

de Laurent Pelly, avec Charlotte Clamens, Rémi Gibler Yvelina Hamon, Claude Lévêque et Monique Mélinand.

Dernières représentations pour les extra-vagantes sventures d'un monstre glamour. Théêtre national de Chalilot, 1, place de Trocadéro, Paris-18°. Du mercredi au samedi à 20 h 30. Tél. : 47-27-81-15. De 70 F à 140 F. Demière reordsentation le 3 juillet.

La Mégère apprivoisée de William Shakespeare,

mise en scène mise en scene
de Jérôme Savary,
avec Jacques Weber, Christine Boisson,
Marc Budicourt, Fred Persoune, Pablo
Amaro, Eugène Berthier, Merco Bisson,
françois Borysse, André Chaumeau, Katy
Grandi, Jecques Hariin, Philippa
Khorsand, Sandrine Kiberlain, Marcel
Labbaye, Samuel Le Bihan, Patrick
Lizana, Francisco Orozeo et Vincent

Quelques jours encore pour savourer le dressage de Christine Boisson par Jacques Weber,

Théstre national de Chaillot, 1, place du Trocadéro, Paris-16-. Du mercredi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 47-27-81-16. De 70 F à 140 F. Demière représentation le 4 juillet.

Mortadela d'Alfredo Arias, mise en schany n ... no t. . . . . de l'auteur, parent de l'auteur. avec Haydea Alba, Didler Guedj. Marilu Moriol, Adriano Pegueroles, Pilar Rebollar, Alma Rosa, Jacinta, Martine Lepage, Occur Sisto, Frédérico et Andréa. C'est jusqu'au 10 juillet que le Buenos Aires de la Famille Arias chante et danse

Montparnasse, 31, rua de la Gaîté. Parlu-14•. Du mardi au vendredi à 21 heures, le samedi à 18 heures et 21 h 15. Tél. : 43-22-77-74. De 90 F à

#### Personne n'est parfait

de Joël Cote, mise en scène

de l'uuteur, avec Thierry Devaye, Nathalia Kent, Ariene Dalet, Bénédicte Berthier et Joël Pour être travesti de cabaret, on n'er

éprouve pas moins des sentiments. Guichet Montparnassa, 15, rue du Maine Paris-14. Du mercredi au samedi à 22 heures, Tél. : 43-27-88-51. Durée 1 h 15. De 70 F à 100 F. Demière représentation le 3 juillet.

#### Les Précieux

d'Eugène Labiche. mise en scène

de Jeen-Simon Prévost avec Amand Bruvère, Bernard Cha Pascal Cotinat, Denise Dax, Velentine Ducray, Michel Dury, Xavier Jaillard, Frédéric Roger et Liliane Vernier.

En alternance avec d'autres pièces de Labiche tout aussi peu connues. Pré-Catelan, jardin Shakespeare, route de

Suresnes-Pré-Catelan, Paris-18. Les vendredi et samedi à 19 h 30, les samed et dimancha à 15 heures. Tél. : 42-27-39-54. 50 F et 80 F.

#### Ubu

d'après Alfred Jarry. nise ou scène

avec Babette Maason at Guilhen Ulm et Madame dans leur royaume peu plé de légumes que l'on décapite allègre

Paleis-Royal, 38, rua Montpensier, Paris-1". Du mardi an samedi à 21 houres. Tél. : 42-97-59-81. De 30 F à

> La sélection « Théatre » a été établie par Colette Godard

## Classique

#### Mercredi 30 juin

Wagner

Le Vaisseau fa

James Morris (basse), Orchestre de l'Opéra de Paris, Myung-Whun Chung (direction) Faute d'avoir encore pu programmer un grand opéra de Wagner, Chung dirige, en concert, des extraits symphoniques et

vocaux tirés de quaire ouvrages du maître de Bayreuth. Opéra-Bastille, 20 heures. Tét. ; 44-73 13-00. De 40 F à 220 F.

Sandström

Acintyas

Mozart

Beethoven

ldomeneo, re di Creta, extrait Messe KV 427

nphonia nº 7 Symponium (1987), Symponium (1987), Ensemble vocal Audite Nova, Orchestre de chambre de Stode Esa-Pelda Salonen (direction), Jean Sourisse [chef de choeur). Pour vérifier, une fois de plus, où se situe le jeune Salonea. Est-il le chef important que sa discographie et ses positions pro-

fessionnelles laissent supposer? Réponse après le dernier accord de la Septième Symphonie de Beethoven.

#### Jeudi 1ª juillet

Zemlinsky Quatuor à cordes » 2

Quatuor Vogler.

Webern

Bartok Quatuor à cordes nº 2

Magnifique quatuor allemand vainqueur du Concours d'Evian, dans un programme à la tenue exemplaire. Le Musée d'Orsay a décidément le don d'inviter d'excellents interprètes et de leur confier des œuvres captivantes. Quel dommage que la radio n'y plante pas plus souvent ses micros.

Musée d'Orsay, 18 h 45. Tél. : 40-49-48-27. 50 F.

Chopin

Mazurkas Noctume op. 62 n- 1 Polonains-fantaisie

Beethoven Sonate pour piano op. 101

Brahms

Jean-Marc Luisada (piano)

Mais non, Luisada ne jone pas que Cho-pin et Schumann | Le voici aux prises

avec l'une des plus difficiles - pour la tête des sonates de Beethoven et avec le Brahms le plus crépusculaire.

**Ibert** Quatuor à cordes

Debussy Quatuor à cordes op. 10

Ravel Quatuor à cordes

Quaturor Arpeggione. Les quatuors de Debussy et Ravel sonl beaucoup joués, mais qui connaît cehi de Jacques libert? Un compositeur dont les apprentis pianistes jouent encore le Petit Ane blanc, mais dont les orchestres ne

jouent plus, et c'est bien dommage, les Escales. hithéstre Richellau, 20 h 30. De Amphithéistre 90 F à 120 F.

Tortellier

Schnittke

Beethoven

Xavier Philips (violoncelle).
Alexandre Gasparov (plano).
Le jeune Xavier Philips vient de reinporter un triomphe en remplaçant au pied levé Natalia Gutman dans le Premier Concerto de Chostakovitch, à Houston, Christoph Eschenbach, patron de l'Orchestre texan, s'était souveau qu'il avait dirigé le Français dans la même œuvre, en Allemagne.

Auditorium du Louvre, 12 h 30. Tét. : 40-20-52-29. 50 F.

351

3000

.....

200 FETT 2.2. 61.

· ---

4.27.24

.

POT AC

- 4:2- --

J-10. U.Z.

. . .

18 g ...

[]

Salker of the Art of

Vendredi 2

Franck Choral nº 3

Vierne

Duruflé

Dense mongar pareconomicale de côté par les programmateurs d'aujourd'hui. Le Requiem de Durufté a pourtant été dirigé, chanté et enregistré par les plus grands chefs et les plus célèbres chanteurs. A noter que l'organiste Michael Matthes joue le Carillon de Westminster de Vierne. Une grandiose pièce pour orgue qui com-mence pianissimo et s'achève de façon mence planissimo et s'acheve de raçon triomphante et dans laquelle le composi-teur utilise de façon ingenieuse la capacité de l'orgue à faire souner, par sympathie des fondamentales graves qui ne sont pas effectivement jouées. C'est ainsi que l'on pent entendre un « contrechant n dans l'infra-grave au tout début des variations.

Da 16 herz pour être précis. Amphithéâtre de la Sorbonne, 20 h 30. Tél. : 42-62-71-71. De 90 F à 120 F.

#### Samedi 3 Murail

Ensemble InterConte David Robertson (dir David Robertson (direction). Tristan Murail est l'un des chefs de file de l'école spectrale. Il est aussi un joueur récole spectrale. Il est aussi un joueur d'ondes Mantenot réputie, un sochestrateur raffiné. David Robertson qui préside désormals aux désdinées de l'Ensemble InterContemporain veut étargir le plus possible son ensemble de solistes au réper-toire du XX siècle, sans exclusive. Avec la béoédiction de Pierre Boulez. Et Murail n'est pas un boulézien patenté.

Centro Georges-Pompidou, 20 h 30. Tél.: 44-76-13-15. 90 F,

### Dimanche 4

Busoni

Variations et fugue en forme libre Chopin

Randos pour pieno Noctume op. 32 Bax

Sonste pour pieno n- 2 Marie-Catherine Girod (pieno). Sans faire beaucoup parier d'elle, Marie-Catherine Girod défriche un terrain que ses confrères délaissent. En dix ans, elle n ses counteres ceaussent. En dux ans, eile n permis aux curicux de découvrir un nom-bre important de belles œuvres. Mais il ne faudrait pas croire qu'elle ne musarde que dans les chemins de traverse. Son Schu-mann, son Liszt et son Chopin out grande allure. Voilà une pianiste qui a du chien. Orangerie du parc de Bagetelle, 16 h 30. Tél. : 38-70-00-44, 100 F.

Caplet

Saint-Saëns Caprice sur des airs danois et russes

Magnard

Cuintette pour vente et plano op. 8
Benoît Fromanger (filte),
Laurent Martin (plano),
Tito Ozi,
La surprise vieut souvent de
l'Amphithéâtre de la Sorbonne qui, une
fois encore, prend le risque de programmer des artistes peu connus (mais excellents) dans un choix de pièces rarissimes.
Reavo Bravo!

17 h 30. De 90 F à 120 F.

### PALAIS • ROYAL NADA THEATRE d'apres Alfred JARRY BABETTE MASSON GULLIEM PELLEGRIN LOCATION 42 97 59 81 PRIX DES PLACES DE 30 A 180 F ETUDIANTS 100 F

## Saisons 1993-1994

### THÉATRE DE LA VILLE

Un chapeau de paille d'Italie de Labiche, par Georges Lavau-dant, du 14 au 31 décembre 1993. Les Trois Sœurs da Tchekhov, per Matthias Langhoff, du 8 mers au 1- avril 1994. L'His-toire qu'on ne connaître jameis d'Hélène Cixous, per Oeniel Mesguish, du 7 au 28 mai. Le Voyeur/Snake Song, per Jan Lauwers, du 7 au 11 juin. Dérives, par Philippe Genty, du 25 au

#### Parc de La Villette: Vertiges, par la Volière Dromesko, du 8 octobre au 13 novembre 1993. Théâtre Paris-Villette: l'Epi-démie et Un rat qui passe d'Agota Kristof, per Michel Reskine, du 9 novembre au 4 décembre. Cité internationale: Quei Ouest de Bernard-Marie Koltès, par Michel Froehly, du 17 janvier au 12 février 1994.

Hors les murs

Danse Jean-Claude Gallotta (Ulysse), du 21 au 26 septembre 1993. Jean Gaudin (les Paupières rebelles, Écarlate), du 28 septembre au 2 octobre. La la la Human Steps (Infante, c'est destroy), du 5 au 2 octobre. La la la Human Steps (Infanta, c'est destroy), du 5 au 9 octobre, Kanne Saporta (l'Impur), du 12 au 16 octobre. Mathilde Monnier (Pour Antigone), du 19 au 23 octobre. Urs Dietrich (Onno, Sanguis), du 2 au 8 novembre. Le 4 novembre, Diatogue avec G. B., avec Suzanne Linka. Lucinda Childs (deux créations al Available Light), du 8 au 13 novembre. Jan Fabre (Da un'altra faccia del tempo), du 16 au 20 novembre. Catherine Diverrès (création), du 23 au 27 novembre. Paco Decina (Ciro esposito fu Vicenzo), du 30 novembre au 1º décembre. Philippe Decoufté (Petites Pièces montées), du 8 au 22 janvier 1994. Wim Vandekevbus (Her Body Doesn't fit her Soul), du 25 au Wim Vandekaybus (Her Body Doesn't fit her Soul), du 25 au 29 janvier. Anna Teresa de Keersmaeker (Fase et une création), du 31 janvier au 5 février. Fattourni-Lamoureux (une création) du 8 au 10 février. Pina Bausch (une création) du 7 au 17 avril. Michèle Anne De May (Pulcinella), du 1º au 4 juin. Le Lyon Opera Ballet (Coppélis, par Maguy Mann, et Chorégraphie américaine, par Mil T. Jenne et Steres Maguy Mann, et Chorégraphie américaine, par Mil T. Jenne et Steres Maguy Mann, et Chorégraphie

#### par Bill T. Jones et Susan Marshall).

Musique Jean Guidoni, du 15 au 18 septembre. Fastival de jazz de Paris, les 27, 28 et 28 octobre. La Framboise frivole, du 27 au

Ainsi que les séances de 18 heures : musique de chambre, musiques du monde, chanson.

\*\*Théâire de la Ville, 16, quai de Gesvres, 75180 Paris Cédex 04. L'a chapeau de paille d'Italie, les Trojs Sœurs, PHistoire... 270 F. Avec en plus Quai Ouest an l'Epidémie: 320 F/340 F. Les 5 spectacles, 330 F. 4 spectacles minimum théâire et danse: 90 F, 70 F, 115 F, i40 F par place selon les spectacles. Pour 10 dont 2 au moins de théâtre: 70 F, 80 F, 120 F par place selon les spectacles. Passeport musical: 8 places minimum pour 4 spectacles: 55 F la place. Les adhérents (140 F la carte pour deux personnes) et les abonnements «jeunes» imoins de 25 ans ou étudiants) bénéficient de tarifs préférentiels dans la limite des places disoonibles, et d'une location prioritaire dans la limite des places disponibles, et d'une location prioritaire pour tous les spectacles. Par correspondance : bulletins à demander au Théâtre de la Ville, 16, quai de Gesvres, 75180 Paris

### THÉATRE DE L'ATHÉNÉE-LOUIS JOUVET

### Salle Louis-Jouvet

Mon Pouchkine, du 28 septembra au 31 octobra 1993 (21 heures), et du 12 au 23 octobre (18 heures), Six person-nages en quête de, par Sophie Loucachevsky. Ubu Roi de Jarry, par Hervé Lalardoux, du 16 novembre au 19 décembre. Huis clos de Sartre, per Michel Raskine, du 4 janvier au 6 février 1994. L'île des escleves de Marivaux, par Jean-Luc Lagarce du 1º mars au 10 avril.

Salle Christian-Bérard La Damière Bande de Beckett, par Joël Jouanneau, avec David Wamilow, du 3 mars au 10 avril 1894. Sous réserve : Réponse à la question précédente par Jacques Rebotier en novembre.

★ Théâtre de l'Athénée-Louis-Jouvet, 4, square Louis-Jouvet, 75002 Paris. Tél.: 47-42-67-81 (jusqu'an 22 juillet et à partir du 22 août). Abonnements: 2 spectacles salle Louis-Jouvet et 1 salle Christian-Bérard: 260 F individuel, 190 F groupe. Carte jeune (moins de 25 ans), 3 spectacles salle Louis-Jouvet: 180 F individuel, 150 F groupe.

THÉATRE DE LA COMMUNE-PANDORA La Place royale, de Comeille, par Brigitte Jaques (reprise), du 5 au 20 novembre 1993. La Pluie d'été, de Marguerite Duras, par Eric Vigner, du 27 novembre au 18 décembre. Le Constructeur Solness, d'Ibeen, par Eloi Recoing, du 7 au 30 janvier 1994. Le Jou du Narcisse, opéra de Marc-Olivier Dupin, par Brigitte Jaques du 8 au 27 mars. Jean Audureau, quatre pièces : la Lève, par Pierre Vial, et Ketherine Barker, par Jean-Louis Thamin, du 2 au 5 juin. Le Jeune Homme, par Eric Vigner, et Félicité, par Brigitte Jeones du 9 au 12 aire. Jeques, du 9 au 12 juin.

\* Théatre de la Commane-Pandora, 2, rue Edouard-Poisson, 8P 157, 93304 Aubervilliers Cedex. Tél.: 48-34-67-67 [individuels], 48-33-16-16 (enseignants, collectivités). Abonnements: l'ensemble des spectacles 450 F. Collectivités, étudiants, moins de vingt-six ans, cartes vermeil: 300 F. Trois spectacles: 300 F et 240 F. Les abonnements donnent droit à des tarifs réduits an cinéma Le Studio d'Aubervilliers, aux théâtres de l'Aquarium, de la Tempête, an Dix-Huit-Théâtre, au Théâtre de Gennevilliers, au TGP de Saint-Denis, à Théâtre ouvert, au Paris-Villette, à la Cité internationale.

### CENTRE DRAMATIQUE DE NANCY

phanie Lotk le 16 novembre.

Théâtre en eppartement : Ceci est probablement le commencement, du 28 septembre au 22 octobre 1993.

La Manufacture: Adem er Eve de Boulgakov, per Charles Tordimen du 3 au 18 décembre 1993. La Noce chez les petits-bourgeois de Brecht, l'Homme la bête et la vertu de Pirandello, les Mystères de l'amour de Vitrac, le Poule d'eau de Witkiewicz, par Christian Schiaretti, en alternance du 10 au 20 février 1994. Le Roman d'un acteur en onze épisodes, en alternance, par Philippe Caubère, du 15 mars au 9 avril. Visiteurs de Botho Strauss, per René Loyon et Michel Didym, du 14 au 22 avril. Ble ble ble d'Alan Bennet, par Tilly, du 16 au 21 mai. Du 27 au 29 mai :

représantations non stop de compagnies régionales. Théâtre de l'Atelier, Nancy: Risotto de Fago et Beggiato, du 12 octobre au 13 novembre. Moulin à parales, du 17 au 21 mai. Théâtre de Thionville : Au but de Thomas Bernhard, par Sté-

Opéra-Théâtre de Nancy : les Pieds dans l'eau de Jérôme Deschemps et Macha Mekaief, du 19 au 23 janvier, La Rotonde de Thaon-les-Vosges : les Amours de Monsieur

Vieux-Bois, comédie-bellet d'après Rodolphe Toepffer par Carofine Gautier, le 17 mars. Opéra-Théâtre de Metz : le Medium et le Téléphone, opéras

Menotti, par Charles Tordiman, le 22 mars. \* Théâtre de La Manufacture, 10, rue Baron-Louis BP 3349, 50014 Nancy Cedex. Sur place, du handi an samedi, de 13 h 30 à 19 heures, à partir du 1° septembre. Abonnements : pour 7 spectacles, et possibilité d'aptions pour 1, 2 on 3 autres. 455 F, 520 F, 585 F, 650 F. Tarifs réduits (groupes) : 385 F, 440 F, 495 F, 550 F. Lycécas et apprents : 245 F, 280 F, 315 F, 350 F. Pour Metz : 110 F et 55 F. Pour Thionville. 60 F. Pour Thaon : 80 F et 50 F. Le prix des transports en bus aller et retour sont compris.

#### TNP DE VILLEURBANNE

L'Homme qui, d'après Oliver Sacks, per Peter Brook, du 28 septembre au 8 actobre 1993. John Gabriel Borkmen, d'Ibsen, per Luc Bondy avec Michel Piccoli du 4 au 14 novembre. d'ibsen, par Luc Bondy avec Michel Piccoli du 4 au 14 novembre. Les Disparus, par Bruno Meysser, du 30 novembre au 5 décembre. Chveik au terminus du monde, par Znorko, du 14 au 19 décembre. Mein Kampf (farce), de George Tabon, par Jorge Lavelli, du 6 au 18 janvier 1994. Woyzeck, de Büchner, par Jean-Pierre Vincent, avec Dominique Blanc et Daniel Auteuil, du 24 au 30 janvier. La Pluie d'été, de Marquerite Duras, par Éric Vigner, du 1ª au 13 février. Les Libertins, de et par Rogar Planchon, du 8 au 28 février. Knock, de Jules Romain, par Pierre Mondy, avec Michel Serrault, du 15 au 25 mars. Viktor, par Pira Beusch, du 30 mars au 3 avril. Les Hespérides, par Gilberte Tsat, du 6 au 22 avril. Beraque de foire, d'Alexandre Block, par Ivan Popovski, du 17 au 18 mai. Buffo, du 31 mal au 3 juin. A confirmer: Le Baruffe Chiozzotte, de Goldoni, par Giorgio Strehler (en italien) du 18 au 22 novembre.

ler (en italien) du 18 au 22 novembre. \* TNP, 8, place Lazare-Goujon, 69627, Villeurbanne Cedex. Sur place, jusqu'au 10 juillet et à partir du 23 août de 13 heures à 19 heures, tous les jours sanf dimanche et jours fériés. Tél. : 78-03-30-40. Abonnements : 5 spectacles 465 F. 13 spectacles 980 F. Moins de vingt-cinq ans, 3 spectacles : 190 F.

THEATRE DE LYON Champ de betaille, chorégraphie de Ros de la Grange, du 5 au 8 octobre 1993. *Urfaust* de Goethe, par Dominique Pitoiset, du 12 au 18 octobre. *Boby Lapointe*, par Jean-Louis Hourdin, du 2 au 7 novembre. *Grosse et Bête* de Bernard Meister, avec Michèle au 7 novembre. Grosse et seur de bernard weisser, avec vischiere Gleriser et Nora Melster, du 15 au 18 décembre. Impressions-Pasolini par Jean-Louis Martinelli, du 11 au 15 janvier 1994. Cabaret Karl Velentin, par Jean Jourdheull et Jean-François Peyret, du 8 au 12 février. Silence de Christiane Vérical, du 16 au 26 mars. Les Marchands de gloire de Marcel Pagnol, par Jean-Louis Martinelli. nelli, du 29 mars au 1= avril. Pylade de Pasolini, per Stanislas Nordey, du 12 au 18 avril.

\* Théâtre de Lyon, 7, rue des Aqueducs, 69005 Lyon. Location et abonnements: 9 spectacles: 540 F; 5 spectacles: 350 F; juniors-étudiants, 3 spectacles: 135 F. Sur place, de 11 heures à 19 heures, du lundi au vendredi, et de 13 heures à 19 heures le samedi. Par correspondance, à la même adresse, en précisant «service des abonnements».



Rock



Beethoven

Alemarac.

20 52 29 50 F.

Vendredi 2

Franck

Change or 3

Vierne

Durafie

Senses pour récionale et neme à l'Année Politie (priomegle Alexandre Mandern par le roure Mandern Mandern par le roure Mandern de l'Année de l'

cheste frear, Statt ........

Stale pour un entient defent Carillon de Westminster

Brigitte Daynours (messo stores

bacore on take differ land at the

les plogrammateur der mit

Requeres de Durafit, a pour au esta-

chante et cureguite per en alle subels et les pare recette de les pare recette de la moter que l'organiste Manuel Vig

some or Carener or Handing

I at grandout pro-

recover piantitumo el 1 ... 1 12 2

trampliente et dans leeur : a em true tables de factor legit della militaria della della compara della co

peut entendie an european, men Infraegrase de faut inter un com-

Amphothabtre de la Sprimme III. Tel. . 42-62-71 71. De 90 7 a 121

Die 16 herz pour mit gre-

Ensemble InterContemporar Devid Rebertein -director

Tristan Mural par for the fire and

persitée s'in emeritaire

mare du 19 siche :

Contro Gaurges Firmt 41. 2012 Fee 44 78-13 15 30 7

Variations of Sugar an Come of

Same faire beautiful.

na confere delan er

permit and content of

dens les chemies en inches a

many was brest of the state of

since Your one party

Orangeria du parc de Bersiele 105 Tal 38-70-00-44 105

Caprice sur des art carrer const

Connecto pour vents el mais Senuit Francisco fiute Limited Murian (puent Trio Citi

Amphian and a second design and a second desig

igns i dies at their at the

Amphithastre Richelle , Tr 2507

4.8 3272739 3 211

eine pei un benieren talle

Dimanche 4

Chopin

Ber

Caplet

Chargesta

Saint-Sains

Magnard

Samedi 3

Marail

Mighte Datinous, (mezo store Jean-Franchis Lapointe torrie Abdheil Marthes torque Chaiur de Paris Sortonne Danis Rouger (direction)

7

4.48 M

PROPERTY, 1000

From Brook, du Saprai Boruman THE TA WHISTER DESCRIPTION OF THE PARTY. MARKET SC IN THE THE PARTY Derge Austria 12 The Darger, and Error of not People Plans Section 100 Property and the late with both Market Strate in Guya Sam

PROPERTY LANGE man or Figure 1

Bellevice, dr. 7 mi Bellevice, Fronce, dr. MARK PRODUCTION OF 2 Mary Arthur San Palet to be the Calar THE PARTY OF A Mark State Water May the Seasons

Marie Control of the Control of the

dispers Alfred JARRI CONTINUES ON GLICIAL PELLEGEN LOCATION 42 97 59 8 PRIX DES FLACES DE MAKE THE SPIKELT

### DE LA SEMAINE

Lundi 5 Fauré Gonnod Debussy

Mélodies Poulenc La Dame de Monta-Carlo

Schmitt Chansons à quatre voix Miraille Patrois (soprano),
Marie-Hélène Gatti (alto),
Masso Takeda (ténor),
Jean-Christophe Roussasu (baryton),
Véronique Brief-Jecquemont,
Vincent Leterme (pieno).

La mélodie française ne se porte pas très hien, faute de valeureux combattants pour la défendre. En voilà quelques uns dont nons ignorons tout, si ce n'est que pour défendre un tel programme, il faux l'aimer. Et ils l'aiment forcément... puis-

Régions

Saint-Florent-le Vieil

Schubert Brakms Stranss Wolf . Schumann

Liader
Mitanio Stiral (mezzo-coprano),
Hartmut Höll (plano),
Créé dans le fief d'Hervé de Charette, le
Festival de Saint-Florent-le-Vieil propose
une programmation de grande tenne,
Après l'altiste Nobuko Imaï, son directem artistique uvite une antre merprète asiatique, tout aussi sublime. Shirai est l'une des plus belles récitalistes du moment ; une sorte de Fischer-Dieskan

Le 3 juillet, Abbatisie, 18 h 30. Tél. : 41-72-62-32, 80 F.

Jazz

Pat Metheny Joshua Redman

Chriatian MeBridie

Après une récente tournée des grandes scènes en formation électrique, lo guitaniste Pat Metheny se décend en club, l'espoit libre et acoustique. A la batterie, une des grandes références du swing post-bop, Billy Higgins, Joshua Redman su ténor et le contrebassiste Christian McBride. Metheny ouvrira ainsi un mois de concerts aux allures de festival permanent (Defunkt, Steps Ahead, Tania Maria, Carla Bley, les frères Brecker etc.). La 30. New Morning, 21 heures, Tél. : 45-23-51-41.

Festivals

Flamanville (Manche)

Sécences A l'écart de la caravane festivalière, sudouest de Cherbourg, les Sécances du château de Flamanville, reçoivent - à l'initiative du contrebassiste Yves Rous-seau – Inlandsis (fusion ambitiense),

### Halle That Jazz

Ce festival, le seul de l'été parisien, se répartit sur trois scènes et en soirées thémati-ques. La présence française est importante et sa spécificité \* affirme face au convenu d'un parcours consensuel de têtes d'affiches américaines piochées dans un catalogue commun à d'eutres grosses mechines estivales: Le saxophoniete Jean-Louis Chautemps réunh des musicions autour de Pierre Blanchard, Bernard Luber, Fran-cois Verly, le big bend Quoi de Neuf Docteur ou l'Orchestre de contrebasses. A suivre également, las frères Belmondo, Birsli Lagrans, l'ONJ svec Johnny Griffin, le Bex'Tet Emmanuel Bex, Alain Brunet, Eric Barrett, Simon Goubert, Gonzalo Rubalcabe, Tito Quente, Joe Henderson, Abbey Lincoln ou Wynton Mersalis...

Jy JVC Halle That Jazz, du 2 au 10 juillet (relache le 5), princie Halle de La Villette, à built de 19 heures. Programme det et informations, tél. : 40-03-75-75 on 3615 Django.



Myung-Whun Chung dirige Wagner à l'Opéra-Bastille.

Patrick Verbeke (blues en version fran-caise), Captain Mercier (soul-funk à la James Brown par des solistes pointus du jazz français) et Marc Michel pour une carte blanche. Budget ridicule et enthou-

Sécances 93, château de Flemenville. Les 2 et 3 juillet. Tél. : 33-52-41-22/33-52-51-08.

**Parthenay** Jazz au fil de l'eau

A Partheuay et aux alentours, relation évidente entre la nature, l'architecture et les musiques présentes. Les lieux commanderont souvent l'action, svec une préférence pour l'improvisation ludique : Emmanuel Bex, plusieurs émanations de l'ARFI, le quartette d'Yves Robert, Louis Selezia aux le visione uniter et le l'action d'institute d'ARFI, le quartette d'Yves Robert, Louis Selezia aux le visione d'institute d'Entre l'unitere d'action de l'action d'institute de l'action d'institute d'action de l'action d'institute d'action de l'action d'institute d'action de l'action de l'action de l'action d'institute d'action de l'action de la laction de l'action de l'action de l'action de la laction de l'action de la laction de l'action de l Sclavis avec le violoncelliste Ernst Reijseger ou Jean-François Prigent, qui, en août, transforme Assier de la même

Du 3 su 11 juillet. Renseignements à l'Office du tourisme, Palais des congrès, 79200 Partienay. Tél. : 43-64-24-24.

Montreux XXVIII Jazz Festival

Le casino de Montreux est sbandonné | A Tribute to Muddy Waters pour le Centre des congrès et d'expos tions, mais l'affiche reste dessuée par Tomi Ungerer. Un chat toutes griffes debors pour une programmation oscillant entre les frontières du jazz (Santana, Bar-bara Hendricks, Al Jarreau, George Benson, Chaka Khan...), des projets huncux (rencontres symphoniques autour des musiques de films par Michel Legrand et Quincy Jones; la Muir Woods Suite, de George Duke (!); hommage à Dizzy Gil-lespic et à la firme discographique Atlan-tic); des vedettes désormais classiques (Dee Dee Bridgewater, Chick Corea, Oscar Peterson, Michel Petrucciani...) et quand même quelques grains de sahle (Hermeto Pascoal, Wolfgang Muthspiel, Dollar Brand, Don Pullen, Bill Frisel...). Franc suisse de rigueur. Au casino, aux mêmes dates, techno, dance, acid-jazz et intres remixes entre les mains d'une centaine de DJ's. Echanges possibles... Du 2 au 17 juillet. Tél. : (19) 41-021/963-74-74 ou FNAC Paris et Lyon.

Rock

Maria McKee

Maria MacKee vient d'enregistrer un album à base de rhythm'n blues, avec beaucoup de coivres. C'est un peu pataud mais très tonique. Sur scène, de quel côté penchera la balance? Le 30. Batacien, 20 h 30. Tél. : 47-00-30-12.

Jamiroquai

Ce jeune homme très doué marche sans lexes sur les traces de prestigieux ainés. Stevie Wonder, par exemple. Et l'on dit que, sur scène, il est aussi prodi-gue de sa voix et de sa musique que son Votre Table ce Soir

Le 1- juillet, Bataclen, 20 haures, Tél. : 47-00-30-12, 120 F.

Ziggy Marley & The Melody Markers

Voilà quelques années que Ziggy Marley est passé du statut de prince héritier à celui d'acteur majeur du reggae. Nouvel album, nouveau spectacle, le détour par le Zénith s'impose.

Le 1º juillet. Zérith, 20 heures. Til. ; 42-08-60-00. 140 F.

The Five Blind Boys of Alabama

Clarence Foutain Les cinq garçons avengles de l'Alabams sont maintenant de vieux messieurs. Ils chantent le gospel avec un art confirmé depuis si longtemps qu'ils oot mis au point une série de petits skelches très rigolos qui font de leur tour de chant un spectacle extraordinaire. Reste à savoir s'ils sauront transformer le Jazz Club

Lionel Hampton en église baptiste. Le 2 juillet. Jazz Club Lionel-Hampton, 22 h 30. Tel.: 40-68-30-42.

Time Will Tell Parmi les musiciens qui seront là, cer-tains ont accompagné Muddy Waters et tons appartiennent à l'école de Chicago. Le groupe du maître, l'un des précurseurs du maitre et la (médiocre) hiographie fil-mée du maître. On aurait peut- être avantage à aller voir le fils du maître, Ziggy, qui, lui, refuse de se momifier dans les souvenirs.

celle du blues électrique et généreux. Le 3 juliet. Elysée-Montmertre, 19 h 30. Tél. : 42-52-25-16, 135 F.

Maceo Parker

L'un des fondateurs du funk, au temps où il soufflait derrière James Brown revient à Paris où, semble-t-il, il se trouve hien. Du coup les Parisiens se voient régulièrement offrir une soirée pour danser sur musique serrée mais pas coincée, qui houge avec une précisinn qui n'a rien de mécanique.

Le 5 juillet. Olympia, 20 heures. Tél. : 47-42-25-49. 140 F.

Chris Isaak Belle soirée puisqu'en plus du Californien triste qui se trouve toujours bien sur scène, on retrouvera la voix énergique et les chansons intelligentes de Shawn Col-

Le 6 juillet. Au grand Rex, 20 houres. Tél.: 45-08-93-89. 145 F.

Tournées

Calvin Russell

Le vieux Texan sillonne les routes de France en chantant à qui veut l'entendre le charme des routes dn Texas. Le 2 juillet, Velance, stade de rugby. Le 3, Beifort, base nautique du Melsaucy, Le 8, Caan, le Zénith. Le 7, Concarneau, dans la Ville close.

Dépêche Mode

Ils se sont faits plus rock, la guitare a mordu sur la place réservée au synthé-tiseur. Reste à savoir si c'était assez pour transformer Dépèche Mode eo groupe de

Musiques du monde

Farafina

Le groupe hurkinabé est d'une efficacité rythmique sans conteste, il est sympathi-que et moderne. Des qualités suffisantes pour qu'on se laisse prendre au jeu. Le 2 juillet. Passage du Nord-Ouest, 22 heures. Tél.: 47-70-81-47.

Brésil, Cuba à l'Olympia

Les plus grands de la musique brésilienne se sont donné rendez-vous à l'Olympia. Chico Buarque, l'intellectuel amoureux du sootball et des rues, Gilberto Gil, épris de suok et d'Afrique, Caetano Veloso, le visionnaire tropicaliste. En cloture de ce chapitre de l'Amérique latioe musicale, le Cubain engagé Pablo Milanes. En première partie de Chico, le Trio Esperança, et en deuxième partie de Caetano, les très dansants Tupi Nâgo. Du 30 juin au 4 juillet. Olympia, 20 h 30. Tál. : 47-42-25-49. 150 F.

Ali Hassan Kuban

Le groupe d'Ali Hassan Kuban revient en France après des apparitions bien accueillies lors de la sortie de son alhum (FNAC Music) à la fin de l'an passé. Ce vénérable Nubien qui montre la face populaire et noire dn pays des Pyramides eutive un art proche de la fanfare, version désert du Sud.

Le 9 juillet. Passage du Nord-Ouest. 22 heurss. Tél. : 47-70-81-47. **Festivals** 

Caen

A Caen la Paix Un festival de chansan qui prend de l'ampleur. La soirée d'ouverture, « Un piano pour la paixe, à intervenants mul-tiples, indique la philosophie. Le 2, le blues est roi (Bernard Allison Group, Paul Personne, Blues Brother Band). Le Talila, l'harmoniciste Jean-Jacques Milteau et de la musique dans les roes. Le 4, Ben Zimet, et... Michel Sardon, dont on ignorait les dispositions au paci-fisme. Le 5, Princess Erika, Sekou et Ramata, Mano a Mano (le 6 également). Le 7, Johnny Hallyday, Romain Didier, Una Ramos. Le 8 : Noir Désir, Sylvie Joly. Le 9, Cesaria Evora. Clônire le 11 avec la superproduction Jonasz.

Du 1" au 11 juillet, au Théâtre de Caen, tél. : 31-30-76-20. Location Frac, tél. : 31-39-41-00.

Rennes Les Tombées de la nuit

Le 3 juillet, Brest, le Penfeld. Le 5, Bordesux, stado Mérignac. Le 8, Argelès-sur-Mer, au stade. Le 7, Toulon, le Zénith.

Le 4 juillet, Selfort, site de Malsaucy, Le 6, Salon-de-Provence, château de l'Em-peri. Le 7, Lyon, le Transbordeur (1- par-tie : Quicksand et Therapy).

Groupe extrémiste qui a fait des

angoisses et des fureurs adolesceotes son fonds de commerce, Suicidal Tendencies

ne fait pas de quartier. Boules Quiès

Le 4 juillet, Toulouse, le Sikini. Le 6, Salon de Provence, château de l'Empéri.

Le 2 juillet, Lille, eu 5plendid. Le 3, Nantes, l'Olympie. Le 4, Bordeaux, au Chat Sieu. Le 5, Montpellier, salle Vic-toire II. Le 8, Marselle, au Moulin. Le 7, Nice, au Beltac. Le 8, Lyon, la Cigale. Le 9, Paris, l'Olympia.

Gros festival, à la programmation

impressionnante, Avec, parmi les brites les plus remarquables, Sonie Youth (le 2 juillet), Chris Isaak et Jesus Jones (le 3), les Lemonheads et les Disposable Heroes of Hiphoprisy (le 4). En somme

un panorama luxueux, audacieux juste ce qu'il faut, des tendances du jour.

Les 2, 3 et 4 juillet, 9elfort, base nauti-que du Malsaucy. Renseignaments, tél. : 84-21-85-85 et 3615 ROCK INFO.

Organisé par l'équipe de l'Usine éphé-

mère, douze heures pluridisciplinaires (fresques, animations de quartiers) avec, en ce qui concerne la musique, FFF, Human Spirit, Dirty District, Cartel del Barrin, une tendance dansante et hario-

Le 4 juillet, de midi à minuit, au Tennis couvert de Mêru. 80 F.

lée, en somme et dans l'Oise.

7º Marathon pour Marley

The Wallers

**Festivals** 

Belfort

Les Eurocia

Méru (Oise)

Festival midi minuit

Desmond Dekker

Spicidal Tendencies

Living Colour

Las Tombées de la nuit

Il y a des concerts partout. Au Théâtre national de Bretagne: le Fleuve, une création de Gilles Servat (le 4), Ray Lema et l'ensemble bulgare Pirin (le 5), soirée méditerrancenne avec Il Trilio, Elena Ledda et les Corses Donnisulana (le 6), une création d'Yvan Cassar (le 9). Des musiques mélangées sous le chapiteau du jardin du Thabor: les Fabulous Troubadors, Lo Jo Triban (le 3), le Quintet de Cornemuse (le 4), le jazz de Deborah Seffer (le 8), le musette rénové des Frères de la côte (le 7), l'accordéon d'Alain Trevarin, le trio Trovesi, Tesi et Vaillant (le 9). Cette quatorzième édition offre anssi de la musique en ses jardins : Sylvain Kassap (le 5), Erik Marchand et Okay Temiz (le 7), Création violons (le 8). En ce moment la belle intensité de Living Colour commence à se dissoudre dans une virtuosité vaine. C'est en tout cas ce que montrait Stain, leur dernier

Du 3 au 10 juillet. Office de tourisme de Rennes, 8, place du Maréchal-Juln, 35000 Rennes. Tél.: 99-30-38-01.

Mont-de-Marsan

V- Festival d'art flamenco . Des vedenes du fiamenco, de Cristina Hoyos aux Gitans de Jérez, El Chocolate, El Lebrijano, Pedro Pena, le speciacle Aire flamenco, Juan Parilla...

Ou 5 au 10 juliert, Bureeu du festival, conseil général des Landes, 40025 Mont-de-Marsan, Tél. ; 58-06-86-86.

Nantes

Festival international d'été

Femmes du monde : le thème choisi par le Festival de Nantes est à la hauteur de ses ambitions. De la Berbère Houria Aïchi à la Mauritanienne Dimi Mint Abba en passant par les Belgo-Zaïroises Zap Mama, les Bulgares du checur Pirin. Il y aura aussi les inoubliables Amazones de Guinée. En prime, les Tambours du Rwanda, de soirées cubaines, tango, afri-caines, menées à un rythme d'enfer. Porte Saint-Piarre, rue de l'Evêché 44000 Nantes. Tél. : 40-08-01-00.

Ballet de l'Opéra de Paris

Néoclassicisme au sommet avec Thème et variations de Balanchine, silence, on danse avec Moves de Rohhins, fous rires

avec The Concert du même Robhins. Opéra de Paris-Gamier, le 30 juln, les 1-, 8, 7, 9, 10 juillet à 19 h 30, le 3 à 14 h 30 et à 20 heures. Tèl. : 47-42-53-71. De 30 F à 360 F.

Jeunes chorégraphes de l'Opéra de Paris

Trois créations, signées Florence Lambert, Christian Mesnier, Olivier Patey. et deux reprises de Pierre Darde et Jean-Hugues Tauto. Avec, entre autres, le brillant Nicolas Le Riche et la divine Agnès Letestu.

Opéra de Paris-Gemier, les 2 et 5 juillet, à 19 h 30. Tél. : 47-42-53-71. De 20 F à 180 F.

Compagnie Studio Laroche-Valière

De ton seul visage Dans le cadre du IX. Festival de la Butte, une creation de François Laroche-Valière, sur une musique origi-nale de Ghédalia Tazartès.

Théâtre des arènes de Montmartre, les 30 juin, 1=, 2 et 3 juillet à 21 heures. Tèl. : 42-62-46-22, 100 F.

Compagnie **Catherine Escarret** 

Seul l'arbre vit Comme Maguy Marin pour son May B. Catherine Escarret s'est inspirée pour cette pièce de En attendani Godot de

Théatre de Ménilmontant, le 3 juillet, à 20 h 30. Tél, : 42-00-30-62, 60 F.

Festival de Sens

Hommage & Jorge Donn Des films inédits de François Weyergans, et d'autres (le 8), suivis d'une soi-rée avec le Rudra Béjart Lausanne dans Autour de Faust, Carolyn Carlson, Carole Arbo et des invités-surprise

Théâtre municipal de Sens, le 8 juillet, à 21 houres, cour du Pelais symodal, le 9 à 22 houres. Tél.: 86-85-18-49. Entrée gratuite le 8. 150 F et 200 F le 9.

Festival de Sully

Patrick Dupond, étoiles et solistes Dans des chorégraphies de Mariu Petipa, George Balanchine, William Forsythe et Maurice Bejart.

Château de Sully, espace auditorium, le 4 juillet à 21 hourea. Téi, : (numéro vert) 05-45-28-18. De 170 F à 260 F.

La sélection« Classique » a été établie par Alain Lompech. «Jazz»: Sylvain Siclier. « Rock »: Thomas Sotinel.

« Chanson » et « Musiques du monde » : Véronique Mortsigne.

Sylvie de Nussac

BOUFFES PARISIENS

JEAN-PAUL FARRÉ

C'est jeune, c'est gai. On n'oublie pas que Molière fait rire. C'est un "Avare" taillé sur mesure pour un J.P. Farré au burlesque très personnel. C'est une façon de voir et revoir "l'Avare", et c'est très bien!

A. Helliot - Le Quotidien de Paris Annick Blancheteau exceptionnelle Frosine.

P. Langon - L'Evénement du Jeudi

Il y a cent autres façons de monter "L'Avare", mais celle-là, dans le burlesque pur, a au moins le mente de faire nre vite et bien.

P. Marcabru - Le Point Pas de question métaphysique, il fonce au but sans détour, hargneux, grimaçant, bondissant, élastique, happant au passabondissant, élastique, happant au passage les réactions d'un public lui répondant du regard et du tac au tac.

La Tribune











GRANDES

Place de la Bestille

**TARCHES** 



Huitres toute l'année. Poissons -

de luxe". Terrasse ensoleillée.

du matin. Tél.: 43.42.90.32

Tous les jours de 11h 30 à 1h 30

Plats traditionnels, Décor "Brasserie



C. Sept. Conference of the Con

**Jazz** 

and the second

an best throughten

THE OWNER OF THE OWNER OF THE

and the second of the second

Acres de tres consi

- the Park to the second

The state of the second second

Se Char O'T Se

THE PERSON AND AND PROPERTY AND ADDRESS.

A 1

"I fann Per Time.

2.-1 X . \*\*\*

the state of the contract of

See Marie

A STATE OF THE PROPERTY ASSESSMENT ASSESSMEN

----

The second standard was THE THE WAY WE WANTED

10 1 /m 1 68 4 1 MARS

to the same of the

7 %

### Nouvelle exposition

Album de voyage

Venus du pays du Levant, via le Musée de Tel-Aviv et celui de Bayonne, sept artistes ramènent leur sonvenirs de voyages. En 1868, sous la conduite de Gérôme, ils ont durant cinq mois tra-versé l'Egypte, la Palestine, la Galilée, la Syrie et le Liban, accumulant les cro-quis, les études, les photographies d'un Proche-Orient alors en pleine mutation. Un bel hommage aux artistes voyageurs. Musée Hébert, 85, rus du Cherche-Midi, Paris-8\*, Tél.: 42-22-23-82. Tous les jours sauf mardi, de 12 h 30 é 18 heurse, samedi, dimanche et jours fériés, de 14 haures à 18 heures. Du 30 juin nu 27 septembre. 19 F

### **Paris**

Architecture et paysage

Quatre thèmes et trente projets ont été traversée d'un des principaux enjeux de la ville de l'avenir, à savoir le paysage. C'est en effet du travail sur les franges plus un moins vertes des cités, de la réflexion sur les rapports du jardin et de l'architecture, de l'élaboration ou du rejet des continuités, de l'intégration du mouvement, qu'il soit fluvial, routier ou ferroviaire, que se composera ce futur incertain. L'enjeu est donc de taille.

Maison de l'architecture, 7, rue Challot, Paris-16-, Téh.: 40-70-01-65, Tous les jours seuf dimanche et lund de 13 heuren à 18 heures, saméd de 11 heures é 17 heures. Jusqu'au 16 sep-

**Tony Catany** 

délaisse par les phatographes – est la délaisse par les phatographes – est la spécialité de cet Espagnol installé à Bar-celane, ontamment les bouquets de fleurs fraîches, fanées ou séchées, aux couleurs chaudes et raffinées. Cette retrospective donne aussi l'occasion de découvrir sa vision de la Méditerranée, ainsi que des nus qu'il traite avec des procédés techniques anciens nu

Espace photographique de Paris, nouveau furum des Haltes, place Carrée - 4 à 8, grande gaterie, Paris-1\*, Tél. : 40-28-87-12. Tous les jours sur lude 13 houres à 18 hearse, sersedi, dimanche jusqu'à 19 heures. Jusqu'uu 8 août. 10 F.

Robert Combas

Le croiniez-vous : c'est la première exposition personnelle de Rubert Combas dans un musée parisien, et e'est l'ARC qui l'obțient. L'enfant terrible de la figuration libre s'essaye à la poésie en com-mentant des textes de Sylvie Hadjean, à travers plus de 20 tableaux et 14 chaises peintes, 76 dessins et un vitrail : sur-Drises garanties.

Missés d'art moderne de la Ville de Paris, 11, av. du Président-Wilson. Paris-16. Tél.: 40-70-11-10. Tous les jours sauf lundi et fâtes de 12 heures à 13 heures, samedi, direanche de 10 heures à 18 heures. Jusqu'au 12 septembre.

### **23 JUIN** 10 JUILLET

Accrochage d'été

ANCEL CAM FAGNIEZ FRANCHINI GUIOT Michel HUMAIR ROSSBACH

> **GALERIE** BELLINT

28 his, bd Sebastopol Paris 4 Tel.: 42-78-01-91.

#### Copler/Créer de Turner à Picasso

Delacroix, persuadé que le génie consistail à redire ce qui ne l'avait pas été assez, copinit les maîtres : il n'était pas le seul, le Louvre alors appartenait moins an touristes qu'aux artistes.

• Copier/Créer » montre tout ce qu'ils ont su prendre à leurs alnés, mais aussi, tout ce qu'ils ont pu, post mortem, leur

Musée du Louvre, hali Napoléon, Entrée par la pyramide, Paris-1+. Tél. : 40-20-51-51. Tous les jours souf mardi du 10 heures à 21 h 45. Jusqu'es 26 juillet. 36 F.

Niki de Saint-Phalle

Le Musée d'art moderne de la Ville se prépare un été décidément ludique et coloré : outre Combas, la grande Niki de Saint-Phalle sème ses personnages pica-resques – Femmes éclatées, Nanas, Figures allégoriques – dans les salles habituellement dévolues aux collections. Première manifestation depuis plus de douze ans à Paris d'une artiste qui a depuis longtemps, et nvec un rare bon-heur, brisé le cordon du nouveau réa-lisme.

Musée d'art modeme de la Ville de Paris, 12, av. de New York, Paris-18-. Tél. : 40-70-11-10. Tous les jours sauf lundi et fêtes de 12 heures à 19 heures, samedi, dimanche de 10 heures à 19 heures. Jus-qu'au 12 septembre.

Design, miroir du siècle

De la petite cuillère à l'automobile, un peu plus d'un siècle de société de consommation, depuis 1850. Près de 1600 objets, de l'ancêtre de la bicyclette au premier téléphane, en passant par le Vélosolez et la Renault Twingo.

Velocite et a kenalit i vingo.

Grand Palais, av. W.-Churchill, pl. Clemuneau, av. Gal-Eisenhower, Paris-8.

Téi, : 53-76-05-47. Tous les jours sauf
mard de 11 heures à 20 heures, aemedi,
dimanche de 10 heures à 18 heures,
jeudi jusqu'à 22 heures. Jusqu'au 25 juillet. 50 F (billets sur place et FNAC).

Seamus Farrell

Les visiteurs du Parc finral de Paris aiment à déambuler an long des méan-dres de ses allées. Ils vont enfin pouvoir les saisir dans leur ensemble, dominer ce plan complexe installé en réduction dans l'espace du Carré des Arts : Scalus Far-rell y a recréé la topographie du parc, pour que chacuz puisse prendre la mesure de son propre espace, et de ses mouvements.

Carrá des arts, Parc floral de Paris, bols de Vincennes, entrés château, Paris-12-, Tél.; 43-65-73-92. Tous les jours sauré kndi et mardi de 11 heures à 13 heures et de 14 haures à 19 heures. Jusqu'au 5 septembre, 5 F (prix d'entrée de parc).

Otto Freundlich et ses amis

Il v a maintenaut un demi-siècle que re y a maintenant un termi-sière que Freundlich, arrêté à Paris, disparaissait dans les camps nazis. Le Musée de Pon-toise rend un hommage significatif à ce pionnier de l'abstraction géométrique en réunissant des œuvres collectées dans le monde entier complétées par celles de ses amis, de Picasso à Schwitters en passant par Kandinsky.

Muséa Tavet-Delacour, 4, rue Lemarcier, Pontoise, 95300. Tél. : 34-43-34-77. Tous les jours sauf marci et jours fériés du 10 huores à 12 heures et de 14 haures à 19 heures. Jusqu'eu 31 août.

Marcelle Loubchansky

Toot le monde connaît Degottex nu
Duviller, mais qui se souvient de Marcelle Lanbehansky? La Mairie du
V! arrondissement, et e'est tant mieux.
Comme ses amis, elle fut découverte et
snutenue par André Bretun, et les
35 toiles et papiers collés de cette minirétrospective sont les bienvenus pour
retrouver l'esprit d'une artiste qui
mérite aujourd'bui ane plus grande
place.

Makie de VI; salon de Mézièree, 78, rue Bonsparte - place Saint-Sulpice, Paris-6-, Tél. : 43-29-12-78. Tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 11 h 30 à 18 heures. Jusqu'au 3 juillet.

icônes grecques, melkites, russes

Le père et le fils ont collectionné les Le père et le fuis ont collectionné les icônes : ils les exposent anjourd'hni, pour montrer de leur pays, le Liban, une image différente. Un important ensemble, échelonné du XIV au XIX siècle, de 129 icônes grecques, melkiles, russes et roumaines, qui offic une vision panoramique sur un art mécounu, où se mèlent l'Orient et l'Occident.

Musée Carnavaiet, 23, rue de Sévigné, Peris-3-, Tét.: 42-72-21-13, Tous les jours sauf lundi et fêtes de 10 heures à 17 h 40, Jusqu'au 14 juillet, 30 F.

Martin Kippenberger, Closky, Wolfgang Staehle

Cinquante œuvres de Martin Kippenber cinquante œuvres de Marian Rippenber-ger et des amis que, malgré son cynisme proverbial et son seus de l'ironie, il a réussi à conserver. Faux (?) candidat à une rétrospective au Centre Pompidou, il eu profite pour épingler la notino même d'exposition rétrospective, et les principes présidant aux choix dans l'uni vers attistique.

Centre Georges-Pompidou, galeries centre Georges-pompiou, gastres contemporarioss, place Georges-pompidou, Paris-4- Tél. : 44-78-12-33. Tous les jours sauf merdi de 12 heures à 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 10 heures à 22 heures, Justin

Le dessin français, chefs-d'œuvre de la Pierpont Morgan Library

monde. Outre des livres et des manus crits rarissimes, elle collectionne depuis 1910 des dessins européens échelonnés du XIV au XVIII siècle. Un bonheur absolu, et des découvertes en pagaille, même si l'exposition privilégie le dessin

Musée du Louvre, pavillon de Flore, porte Juujard - côté jardie des Tuileries, Penis-1". Tél. : 40-20-51-51. Tous les jours sauf merdi de 9 heures à 17 h 15, noctumes ue lundi sur deux et tous les mercredi jusqu'à 21 h 15. Jusqu'au 30 soût. 35 F (billet d'entrée de musée).

Le Salon de la photographie

Le Musée Rodin évoque, en une cen-taine d'épreuves, l'action des grands Salons pictorialistes qui ont fleuri dans le monde entier à la fin du XIX siècle. Leur but était de bisser la photo au rang des beaux-arts. A découvrir : la fameuse série de Steichen sur le Balzac de Rodin. Musée Rodin, hôtel Biron, 77, rue de Varenne, Paris-7-. Tél. : 47-05-01-34. Tous les jours souf lundi de 10 heures à 17 h 45. Jusqu'eu 26 septembre. 28 F.

Les ateliers de Pascin et de ses amis

L'homme était séduisant, comme sa peinture : il aimait Lucy, les Suissesses, Hermine, ses modèles. Ses amis avaient nom Kisling, Faujita, Modigliani, Gro-maire, Warnod et on en nablie. Julius Mordecal Pincas, dit Pascin, était un

grandes figures des scènes artistiques berlinoise et parisienne de l'entre-deuxguerres. Un modèle d'exposition et un catalogue remarquable, qui réconcilient les plaisirs de l'œil et ceux de l'esprit.

Musée d'ert moderne de la Ville de Paris. 11, av. de Président-Wilson, Paris-16-Tél.: 40-70-11-10. Tous les jours sauf and et fêtas de 12 heures à 19 heures, samudl, dimanche de 10 heures à 19 heures. Juaqu'au 22 août. 35 F.

Spiendeurs de Russie

lls sont venus de la place Rouge jus-qu'aux Champs-Elysées : les trésors du Musée historique national russe évo-quent les fastes de la Rouss de Kiev, les débordements de la Horde d'ur, et la grandeur impériale. Magnifique occa-sion de réviser le passé de la Sainte Rus-sie à travers ses objets les plus précieux. Musée de Petit Palais, av. Winston-Chur-chill, Paris-8-. 761.: 42-65-12-73. Tous les jours sauf lundi et jours fériée de 10 neures à 17 h 40. Jusqu'au 18 juillet.

**Galeries** 

Aboudramane

Venu de Côte-d'Ivoire, et déjà fortement sollicité par les Etats-Unis, Aboudramane dépose sept de ses envoîtantes maisons à Paris : deux pièces anciennes, d'une tendance qui a dominé l'art d'après-querre.

d apresquerte.

Galeria Morwan Hose, 12, rue d'Alger,
Paris-1\*. Tél.: 42-95-37-96. Tous les
jours sauf dimanche de 10 heures à
12 h 30 et de 14 heures à 18 heures,
samedi de 10 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 18 h 30. Fermé de 23 juillet
au 5 septembre. Jusqu'eu 20 octobre.

Jean-Paul Marcheschi

Après l'univers de Dante, Marcheschi plonge dans les délires du roi Lear. Sha-kespeare revisité par l'auteur sulfureux des Onze mille nuits, à travers cinq cuvres monumentales compos papiers brûlés qui, pour la première fois laissent apparaître d'étranges person

Galerie Bernerd Jordan, 52-54, rue du Temple, Paris-4-. Tél. : 42-72-39-84. Tous les jours souf dimanche et lundi de 14 h 30 à 19 heures, Jusqu'au 3 juillet. Joan Miro

Trente dessins, gouaches et aquarelles exécutés entre 1924 et 1942 pour pénétrer l'univers fantastique de Miro. Des œuvres inédites en France qui restituent le monde tendre, violent, drôle et tragique du peintre catalan.

Galerie Lelong, 13, rue de Téhéran Paris-8-, Tél.: 45-83-13-19. Tous les jours sauf dansanche et knoï de 10 h 30 à 18 heures, samedi de 14 heures à 18 h 30. Jusqu'eu 10 juillet.

Piero Pizzt Cannella

Il est en tout cas un des plus passion-nants. Cette préoccupation est encore présente dans ses huis nouvelles œuvres : des objets symboliques pris dans des lieux historiques chargés. Un travail sur la mémoire et le souvenir.

Gaisrie Urbi et Orbi, 3, rue Saint-Ger-mein-L'Auxerrois, Paris-1-. Tél.: 42-36-07-06. Tous les jours sant dimenche et hndi de 13 houres à 19 houres, Jusqu'au. 17 juillet.

Cy Twombly

Importante rétrospective de dessins, sculptures, et des tableaux peints de la fin des années 50 aux années 70 par Cy Twombly, le Virginien exilé volontaire à

Galerie Karsten Gräve, 5, rue Debel-leyme, Paris-3- Tél.: 42-77-19-37. Tous les jours sauf dimanche et tundi de 10 heures à 18 heures. Jusqu'au 8 sep-

Geer Van Velde

On connaît mieux son frère Bram. Geer on comait meet sur une relatit. Ceer pratique une peinture plus froide, plus lente et rigoureuse, proche du cubisme plus que de Matisse, mais tout aussi riche et nuancée.

Galerie Louis Carré & Cle. 10, av. de Messine, Paris-8- Tél. : 45-62-57-07. Tous lus jours sauf dimanche de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 h 30. Jusqu'an 10 juillet.

Régions

Aix-en-Provence

Pierre et Mila Lecuire

Présentation de l'intégralité du fonds Pierre et Mila Lecuire, c'est è dire de la totalité des livres d'un poète éditeur qui fut l'ami des plus grands peintres, Nico-las de Stael en tête. Pierre Lecuire écrit quand on a le bonheur de consulter les siens, on se dit qu'il a raison.

Bibliothèque Méjanes, 8-10, rue des Alla-mettes, 13098. Tél.: 42-26-98-88, Mer-credi, samed de 10 heures à 18 heures, jeudi, vendredi, mardi de 12 heures à 18 heures. Jusqu'au 24 juillet.

Avignou

Botero

Ses dames joufflues ont défrayé la chro Ses dames joufflues ont défrayé la chro-nique à Paris ett hiver, les voici exhi-bant leurs cuisses de bronze dans la cha-leur de l'été, au moins pour quatre d'entre elles, installées en ville. Les pein-tures préferentin fisichet ville grandes salles de la chapella du Palas, des Papes, Palais des Papes, Grande Chapella, 84000. Tél.: 40-02-61-18. Tous les jours de 8 hourse à 18 houres. Jusqu'au 5 apptembre.

Chartres

Marino Marini

On connaît plus ou moins Marini sculp-teur, rendu célébre par ses cavaliers intemporels, à mi-chemin entre l'anti-quité classique et l'art primitif, mais on ignore très largement son œuvre peinte. Une centaine de tableaux vout combler cette lacune et rendre justice à un artiste qui a toujours revendiqué son besoin de peindre.

....

42 (25)

, , , , ,

Z.-

4.7

142 11 11 11

Sant Gran

(Alexander)

....

Musée des Beeux-Arts de Chartres, 29, cloître Notre-Deme, 28000. Tél.: 37-36-41-39. Tous les jours sauf mardi de 10 heures é 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Jusqu'au 31 octobre.

Limoges

Joachim Mogarra

Frédérie Paul, le directeur du FRAC Limousin, aime les images pleines d'humour : celles de Mogarra en contiennent une bonne dose. Détournement d'objets nu d'images d'actualité, photos prises dans la euisine, la saile de bains nu depuis son canapé : « Avec la photographie, dit-il, nul besoin de se laver les mains ; il s'agit d'une simple rue de l'esprit sur les choses du monde. »

FRAC Limousin, impasse des Charentes, 87100. Tél.::55-77-08-98. Tous les jours souf dimanche, mardi et jours féride de 14 heures à 19 heures, occlume le 18 septembre à 20 h 30. Jusqu'au 3 octo-bre.

Locminé

De la main à la tête. l'objet théorique

On connaissait la *Boîte en vulise* de Mar-cel Duchamp, qui reproduisait en minis-ture l'ensemble de ses travanx. Denys Zacharopoulos vient d'inventer « l'expo-Zacharopoulos vient d'inventer « l'expo-sition en valise », qui regroupe dans d'adorables et minuscules vitrines 150 œuvres qui sont au résumé de l'art moderne et contemporain. Une perfor-mance un brin iconoclaste, mais joyeu-sement instructive dans ses télescopages.

Domaine de Kerguéhensen, Signan, 56500. Tál.: 97-60-57-78. Tous les jours de 19 heures à 19 heures, Jesqu'eu 19 septembre.

La sélection « Arts » a été établie par Harry Bellet. « Architecture » : Frédéric Edelmann. «Photo»; Michel Guerrin,



Martin Kippenberger au Centre Georges-Pompidou.

dessinateur à l'habileté diabolique et aux amitiés fécondes. Lors de son enter-rement, toutes les galeries de Paris fer-mèrent leur ridean en signe de deuil. Cétait, il est vrai, en 1930. L'hommage n'est pas moins vif aujourd'hui.

Afusée de Montmartre, 12, rue Cortot. Paris-19. Tél. : 48-08-61-11. Tous les jours sauf toedi de 11 huurae à 18 heurss. Jusqu'uu 12 septembre. 25 F.

Ma quête d'architecture

Après « Le dessin et l'architecte », voici le deuxième volet d'une louable entreprise visant é expliquer ce que sont les systèmes de représentation du domaine bâti. Le jeu de mot simpliste sur « Ma quête d'architecture » reflète les énergiques efforts de séduction déployés par le Pavillon de l'Arsenal pour faire venir é lui les Parisiens qui s'inquiéteraient de la complexité du sujet. Vaine inquiétnde : les maquettes parlent d'elles-mêmes.

Pavilion de l'Arsanal, 21, boulevard Mor-land, Paris-4-, Tél. : 42-76-33-97. Tous les jours sauf aundi de 10 h 30 à 19 h 30, dimenche de 11 heures à 19 heures. Jus-qu'au 29 soût.

**Malcolm Morley** 

La découverte de l'expressionnisme abs La déconverte de l'expressionnisme abs-trait lui a fait quitter l'Angleterre pour les Etats-Unis, nè il renia son premier amour pour embrasser la cause de l'hy-perréalisme (« superréalisme » d'après lui). Il e depuis tiré un trait, en sens propre, sur cette période pour retrouver un monde personnel, fait de souvenirs d'enfance, où les jouets se mêlent à une rête générouse. pâte généreuse.

Centre Georges-Pompidou, galeries contamporeines, place Georges-Pompidou, Paris-4. Tél.: 44-76-12-33. Tous oou, Paris-P. 181. 144-76-12-33. Total les joure seuf mardi de 12 heures de 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 10 heures à 22 heures. Jus-qu'au 18 septembre.

Jean Pougny

Rétrospective exemplaire en 170 œuvres Morgan Library

La Pierpont Morgan Library est une des plus importantes bibliothèques du l'avant-garde russe, qui fut anssi une des

le Village et la Tombe, et cinq plus récentes. Du Tom-tam tatoué à la Case folle, il faut absolument croiser cette version africaine des petits mondes reenustitués qui, depuis Charles Simonds, font réver de plus en plus les grands enfants que nous sommes.

Galerie Praz-Delavallade, 10, rue Saint-Subin, Paris-11-, Tél. : 43-38-52-60. Tous les jours seuf dimanche et knull de 14 houres à 19 heures. Jusqu'au 17 joil-

Jeanne Coppel

Belle rétrospective d'une pionnière de l'abstraction, plus comme pour ses col-lages que pour ses peintures. L'expositinn montre pourtant ce que Jeanue Coppel pouvait faire dans le domaine de l'buile et da l'aquarelle et renouvelle la perception de cette très grande artiste. La Galeria. 9, rue Guénégaed, Paris-6-. Tél.: 43-54-95-85. Tous les jours seuf dimenche et lundi de 11 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heares. Jesqu'ee 10 juillet.

Arshile Gorky

Un événement : quarante dessins réali-sés par Arshile Gorky entre 1931 et 1947, qui montrent l'élaboration d'une œuvre puissante, ieterrompue par le sui-cide de l'artiste en 1948. Magnifique témoignage de l'apport des surréalistes à la peinture américaine de l'école de New-York, et remarquable illustration

Le Monde **PUBLICITÉ** LITTÉRAIRE

> Renseignements: 46-62-74-43

Deux galeries présentent les œuvres de Pizzi Cannella, un travail merveilleux de silence en ces temps bavards, où scule joue la sensualité de la peinture, qui irradie une chaleur bien particulière, celle restituée par les murs de pierre après que le soleil se fut couché, là-bas, dans les rues de Rome.

Galeria Di Meo, 9, rue des Beaux-Arts, Paris-6-, Tél.: 43-54-10-98. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 10 h 30 à 13 houves et de 14 houres à 19 houres. Jusqu'eu 10 juillet.

Point de vue

Deux artistes qui travaillent sur plu-sieurs plans : Plundr enchevètre les trames de ses dessins jusqu'à former un reseau de grilles joliment inquiétantes ; Brigitte Garciu transforme les rapports du greetsters et de l'ouverne les rapports du spectateur et de l'œuvre en une relaou specialier et de l'œuvre en une réa-tion de va-et-vient qui introduit une forme de cinétisme, à travers des thèmes tellement féminins que c'en est indécent. Une magnifique leçon de voyemisme.

Galerie Claude Samuel, 18, piace des Voeges, Paris 4- Tél. : 42-77-16-77. Tous les jours sauf dimenche et landi de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 24 juil-

Nicolas Schöffer, Jean Tinguely

La réunion explosive et inventive de deux artistes que tout oppose, mais que le mouvement – et Denise René – rapproche. Tinquely, bricolenr ludique, drôle et parfois désespéré, Schöffer, précurseur de l'art cybernétique, ingénieur mais antes nobles mais aussi poète.

Galerie Denise René, 22, rue Charlot, Paris-3-, Tél. : 48-87-73-94. Tous les jours sauf dirsenchu et luedt du 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 20 juil-

Seton Smith

Dans le nombre imposant de photo-graphes qui ont travaillé antour de l'in-tervention de l'homme sur la nature, Seton Smith joue le rôle de précurseur.



in memoure of it sources: Galeria Urbi et Orbi 9, rue Sarmillo maie L'Assertos, Pares 1- 70 4213 Q7-05 Tose les jours sout describes et book de 13 hourse à 19 houtes -- 222

Cy Twombiy

Deter Martheset.

to the standard Special

in 1964 may pred-tioner de Mars. Des

importante rétrospertire le comp importance regrospective waiptures, of des indicates for any action for des années for aut action l'wambly, le Virginien exile voir

Saleste Karatan Grave. 5. rue Deci-legens, Paris 3- 744. 42-77-76-27-72 has journ neuf dimenche et arc. 10 10 hences 8-19 heuren Jusqu'er Ste.

Geer Van Velde

On connait matte son frere feren finperingue une persium plat plus que de Matrise, mais rache of nouncer

Galarie Louis Carré & Cie. 12 3 c. Masaine, Paris-Br. Tál. 45 62-51 c. Tous law jours saud dimarche of theorem in 12 h 30 et de 14 reures 18 h 30 Junqui au 10 juillet.

### Régions

Alz-en-Provence

Pierre et Mila Lecuire

Presentation de l'integrante du lini Pierre et Mila Lecure d'anne. .... totalite des livres d'un partera le l'e for l'aim des plus grands per l'a le les de Statt en tête Pierre Let. ? ... A reset a Livre water any man . ".. mens, per se dit qu'il à la ...

Schlicthique Méganes B 12 fue det le mottes, 13096 Tel. 42-25 56 85 Verendis, named de 10 hours a 15 hors joude, semérade charde de 12 hors 18 squies, dustes ou 24 judies.

AVEGOR

Sen demes positiut . Il accide . . ... nosee & Paris cet hint in the heat lears curses de famile at alleur de l'ete, su mois de l'ete, su mois de l'ete, su mais les traises préférent du traises de l'ete, su mais les traises préférent du traises de l'ete, su mais le l'ete, su mais l'ete, su mais le l'ete, su mai sales de la enspelie du f. ....

Palain des Papes, Granor Crastia 94090, Tel.: 40-02 61 15 Tuli o page de 9 fegures é 18 beures Lusti E

Chartres

Merino Marini

the commit plus on making the court teur rendu celebre per trait secreporeis à machine dune classoque et l'an prim appore très targement came became of rendre justice and the 

Thursday don Basser-Arts on July 28 sinker Repre Dame 28011 12 12 28-41-28 Tours too jours to 1 1 february 4 12 hours at 0 14 hours 17 hours, Jusqu' au 31 resoure

Limoges

many by district the

THE SHOWING CH

in ande Sagardigae. Erro ijn if danderae

THE THE ME

THE WEST BUT THE

NO PLENTING IN

o supply a person of

with the straight.

elizabet ter capturett

THE PER STEEL STATE OF STATE OF ge mereken uda

ma रिका क्षेत्र जार्थकारणः

STREET, NY 24 MAY

and the groupest for the

a 全色地、100° 75 Service From the

THE SHARE PER

A Mariante Chillia

Jeschim Mogarra

Prederer Paul, it Citation mout with the Minest ... one beane done The a. en d'images d'actibilits dans la cursion. la Selle Sepuis sen canape . . . . . PAIR . Mit-19. mail here . " THERE IS NOT A STATE OF THE PARTY. gert mit jet ritine die tie tel

Localne

De la main à la tôte. l'objet théorique

On configurant is Built. igi Duchamp du 177 74 Saturousida Victi must of 13,32 P & Algebrahier of the above स्टूप्रकारित द्वीता स्माति को त्राप्त स्टूप्रकारित द्वीता स्माति को त्राप्त SERVICE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

Devenue de Sarguético de 58,000 76 97 60 57 60 57 60 10 inuer de 10 inuere a 19 trans

A 33 me Charlet. R3-23 84 four on elle ex lambs de La selection : 405 me design on 25 lake a left register part ffarr Bellet a berfelerine ...

Profess Fdeiter Market to Market , Philip - . man which is the many was of the law of

### DE LA SEMAINE

Classique

Beethoven: Concertos pour plana et orchestre n= 1 et 3; Sonete pour plano n= 27 - Grieg : Concerto pour plano et orchestre - Schumann; Concerto pour plano et orchestre.

Solomon (pieno), Orchestre Philhermonia Herbert Manges (direction)

Bien qu'il ait fait une grande par-

tie de ses études eo France, bien

qu'il y fût l'élève de Lazare Levy, bien qu'il eit beaucoup joue

Debussy, Séverac, Chabrier et Chopin, Solomon o'y e jamais été

fêté comme il anrait pu l'être :

comme Lipatti ou le jeune Pollini

confrères.

Bruckner

2 CD EMI CZS 7 67735 2.

Solomon (piano)

ble s'impose aussi par sa précision, sa fermeté. Des qualités qui font souvent défaut à ce chef. 1 CD Teldec 9 031-77 118-2.

Brahms

Un requiem allemend Dietrich Fischer-Dieskau (beryton), Elisabeth Grümmer (soprano), Chosur de la cathédrale Sainte-Edwige, Orchestra philharmonique de Barlin, Rudolf Kempe (direction)

\* Parce qu'un enregistrement historique n'o pas le droit de devenir de l'histoire oncienne », dit la publicité faite par l'éditeur pour sa série «Références». Ce slogan vant pleinement pour cette interprétation du Requiem allemond qui réunit une équipe par bien des aspects insurpassée. Jamais sans doute les archaïsmes de Brahms n'ont été restitués dans une telle conlenr ehorale et orchestrale. Il est parfois (la belle prise de son monophonique n'y est pour rien) difficile de faire la différence entre les timbres de l'orchestre et ceux du chœur, tant il semble que les voix et les instruments se fondent en un tout. Cet enregistrement est un paradoxe : comment les interprètes reussissent-ils à être aussi mooumentaux et aussi humbles? L'antithése de l'excellente version de concert d'Abbado publiée par DG. 1 CD EMI « Références » 764-7052.

Jazz

Pascal Brechet

dont les jeux sont assez proches du sien. Né en 1903, mort en 1988, Solomoo fut contraint d'interrom-L'intervention de Jeff Sicard sur Dial/Dali (sax alto) laisse rêvenr : pre sa carrière en 1956 à cause que se passe-t-il eu juste pour d'une attaque qui le laissa hémiplégique. Il jouait sans jamais for-cer sa sonorité, avec une correcqu'on se passe bien, dans les concerts, les médias, les imagition, une élégance de grand naires, de musiciens comme Jeff Sicard? Par se mobilité, son côté seigneur. De sorte que ces concerdansant, le qualité de ses sons (la tos - excellemment enregistrés guitare de Pascal Bréchet, les synpour l'époque et en stéréophonie thétiseurs), ce disque aurait tout semblent neofs, débarrassés de toutes ces traditions qui en ont pour plaire à un public plus vaste que celui euquel il se destine. empâtés depuis longtemps les contours. Dans sa série « Réfé-Scule question, il n'est pas assez rences »; 'EMI' réédite aossi un vulgaire span assez sommunire, c'est double album (CHS 764 708-2) ce qui fur manque. Il ne calcule tout aussi intéressant, qui reprend les sonates 27 à 32 de Beethoven. pas suffisamment. Il y a du jeu dans les rouages, c'est un disque Un peu sévère, parfois distant, le qui laisse jouer. Pièce de base, la jeu de Solomon gagne à être réé-couté, avec le risque de ne plus rythmique, Jean-Luc Pontbieux (basse) et Jacques Mabieux pouvoir écouter avec autant de (drums), en souplesse, ils prévieobonbeur quelques-nns de ses

neot le musique. 1 CD Adda 590 160.

Lambert, Hendricks and Ross

Sing a Song of Basis

Orchestre philhermon Barenboim (direction) Tout le monde y ve de son chabada eujourd'bui, les groupes se S'il est un compositeur dans lequel multiplient, plus ou moins ridi-Daniel Barenboim se montre à le cules, plus ou moins epproximehauteur d'une réputation d'exceltifs, tonjours aimés. C'est qu'il y e un désir de ça, de la voix, du scat. Autant aller à la source et è l'un lence pour le moins intrigante, c'est Bruckner, dont il e donné le goût aux Parisiens quand il était des disques-clés de cette source : le Sing a Song of Basie du trio vocal Lambert, Hendricks and Ross est directeur musical de l'Orchestre de Paris. Lents sans être statiques, ses tempos permettent à la Septième d'une étrange magie. Par la virtuo-Symphonie de se déployer dans sité des voix, le charme des mots l'espece sens contrainte. Le reproduits sur la pochette, la quascherzo sur legnel butent tant de lité du son et cette énergie durable qui porte le disque. On ne se lasse chefe s'impose per une violence grandiose, une présence dramatipas des pointes, des nonchalances, de la vivecité de One O'Clock que sans relache. Le jeu d'ensem-



Jump, de la gravité heureuse de | EveryDay et des Avenue C qui se montent et se descendent en riant. 1 CD Impulse GRP 111 22.

Rock

Paul Westerberg 14 Sonas Paul Westerberg fut, jusqu'en 1990, l'àme des Replacements, groupe américain aujourd'boi considéré comme l'ancêtre du grunge. A l'écoute de ces quatorze chansons, la parenté s'établit facilemeot, à le fois évidente et distante. Les Replacements avaient fait de l'approximation une science exacte, courrissant des

n'hésite plus à remonter le temps | campagne.

chansons pas toujours exceptionoelles d'une spontaneité, d'une liberte de forme réviviliantes. Leui dernier album, All Shook Down, essentiellement composé par Westerberg indiquait que le chanteur et guitariste n'avait plus vraiment hesoio de ces atours, que son métier d'auteur arrivait à meturité. 14 Songs confirme le pronostic: Westerberg y fait preuve

d'une confiance détendue. Il ne se

prend toujours pas au sérieux mais

perdre. Et c'est surtout un auteur qui, sans se forcer, donne ici trois quarts d'heure de rock'n'roll simple et spontané. Sire/Reprise/WEA 9382-45255-2.

Stephan Eicher

pour aller chercher son inspiration

du côté des ennées 70 (Stones,

Faces). Du coup, son album prend

des airs de femille avec le récent

disque d'Izzy Stradlin, autre guita-

riste en rupture de groupe, Simple-

ment, Westerberg est un chanleur

d'une autre trempe, à la belle voix

cassée, capable de passer d'émo-

tion en émotion sans jamais se

On a fait grand cas ces derniers temps des conditions dans lequel cet album a été enregistré. Nul n'est censé ignorer qu'Eicher et ses musiciens ont investi l'hôtel de la Cité, à Carcassonne, l'hiver dernier, et y ont joue, chanie, mixe, réenregistré jusqu'à ce qu'on arrive à Carcassonne, le disque. L'histoire est amusante, elle vient après celle d'Engelberg, enregistré dans les alpages, on peut mettre ainsi les deux disques en situations géo-graphiques. Et c'est hien pratique, parce que s'il faut parlet musique, on est force de consteter qu'après les sommets d'Engelberg, Corcas-

sonne marque un retour en rase

chehles, à commencer par Manu Katché à le batterie, n'arrivent pas à colorier des chansons eu dessin flou. Une fois passé le pleisir des retronveilles (Des hauts et des bas, qui ouvre l'elbum, eureit pu conclure Engelberg), seule Rivière, avec sa vielle à roue et son assortiment d'instruments médiévaux, rompt la monolonie de Carcassonne. Vivement qu'on reparte à le montagne. Barday 519 414.

Les trouveilles charmantes (le gros

boucan qui habille une petite

chansoo douce, les complaintes

qui s'emhallent) sont devenues des

recettes. Philippe Djian, qui a

signé tous les textes en français, ne

sort pas des sentiers qu'il bat habi-

tuellement lorsqu'il travaille avec

Eicher, et les arrangements, malgré

la présence de musiciens irrépro-

Chanson

Elisabeth Caumont

Aux côtés d'Elisabeth Ceumont, chenteuse, un hatteur (Stéphane Huchard), un pianiste-compositeur (Benoît de Mesmay) et un contrebassiste (Christophe Wallemme) ont créé uo disque de musiciens, dont le jazz est la passion centrale. Ciao mon caur est un agréable cocktail de solitudes affirmées et d'espérances joyeuses, composé de oombreuses références musicales puisées dans le jazz et la chanson – Gainsbourg première période (Que me direz-vous); Areski-Fontaine (.4 ma foçon d'aimer), - et littéraires (atmosphère baudelairienne pour Tout seul). Il y a également une déclaration sans paroles que l'on soupçonne révoltée, dédiée à Saraleve. Elisabeth Caumont écrit des mots simples, et les chante d'une voix souple, qui fait honneur à la veine «jazz à la française» dont Liane Foly est censée être le représentante grand public. Avec ce second alhum de chansons choisies, Elisabeth Caumont affirme son aisance et l'authenticité de son

propos. CD Bleu Citron 11014. Distribué par

Musiques du monde

Zao

Mesdemoiselles, n'épousez pas Zao: «L'argent a fui [son] portemonnaie depuis que [son] caimon est mort. » Le chœur : « Il fouille à droite, y'o rien, il fouille o gauche, y'u rien. » Zao, l'amuseur, le chanteur caustique, le sage déteché idole de Brazzaville, dresse un portrait sans concession de l'Afrique postcoloniale à travers des textes d'une limpidité parsois essrayante, tel son Ancien Combottont qui l'avoit rendu célèbre, et dont il offre ici une version très « dance ».

Sous l'effet des balles, des gaz ou des bombes è neutrons, chente Zao, tout finit: « Les rois cadavérés. les présidents cadovérés, la radio, les joueurs, mes bœufs, mes moutons, les artistes, les supparters... Tout le monde cadavère. » Chanson cruelle que Philippe Léotard a repris dans son tour de chant. Mais d'autres maux sont venus s'ajouter ou désastre guerrier et eux menaces tribales (l'Enfont noir, eppel à le peix et à l'unité efricaine) : les moustiques in Assassins, bandits, solauds... On a inventé les bombes pour tuer l'humonité, mais chez les moustiques, on n'arrive pas... #1, et puis le sida, auquel Zao consacre une chanson pessimiste et mobilisatrice, Toi. «Il poroît que tout le monde va

oller au cimetière à cause de Toi... De Brazzoville à Shonghai, on ne porle que de Toi... le Tourbillon Odieux Internotional »: Zao décline le mort en rythmes. La rambe zaïroise n'est pas loin, le zouk a laissé des traces, et la joie, le jubilation du chant sont toujours inséparables de cette musique, ici lergement arrosée de cuivres, de guitares en solos perlés, et même d'accordéon. A eôté de quelques inutilités (une Lili Marlène à l'africaine, un rap sur les «sapeurs»), Zao livre des perles, dont Soulord, toujours tendance Philippe Léotard, et Jomais de la vie, et son dielogue de sourds : « Mon omour, mon espoir, mo corotte, ma papave, mon avocat, mon coco... Est-ce que le jour de mo mort, tu vas accepter d'oller dans le même cercueil que mol? Jomais de lo vie, monsieur, je suis navrée. »

1 CD Barday 513 457.

Alpha Blondy

Live au Zénith

En octobre 1992, l'Ivoirien Alpha Blondy aecostait le Zénith au terme d'une tournée européenne agitée. L'introduction instrumentale, Joh Houphouet Boigny nous parle, précède un Psoume où le verbe ancestral de David est rècupéré pour les besoins de la cause rasta, vue par l'boupbouétiste Alpha, qui passe de «L'Eternel est mon berger ... " à une chanson, avec mots bebreux, sur Jérusalem. Puis, les affaires sérieuses, celles du reggae, un style où le chanteur a souvent excellé, peuvent commencer. Masada, Cocody Rock (sur une musique des Wailers), Politiki, ou Multipartisme nous ramènent è un Alpha Blondy plus conscient de lui-même. Mais le grand-messe se traîne en longueur. Ni le Come Back Jesus ni la Bénédiction finale ne nous ramènent à l'inventivité du rasta africain, hier provocateur et authentique Ivoirien des rues, eujourd'hui compassé et flou.

1 CD EMI 789 4702.

V. Mo.

N ce moment, on peut entendre sur les ondes de le modulation de fréquence le baryton de John Lee Hooker. Il chante Gioria en duo avec Van Morrison oui créa la chanson en 1965, en termos où l'Irlandeix n'était que le chenteur de Them. Le groupe empruntait eu vocabuleire du blues pour exprimer l'impatience de l'edolescence. Aujourd'hui, Ven Morrison, quinquagénaire, rend à John Lee Hooker, septuagénaire, le blues qu'il lui avait emprunté. Et le vieil homme, superbe, remet les choses à leur place : le désir ne vaut que dans l'ettente de sa réalisation ou dans le souvenir de son accomplissement. Le blues n'est pas le musique de l'instant, mais celle du désir ou du souvenir.

A l'occasion de ce magistral aller-retour, le désir peut venir de se refaire une mémoire. En ciaquante ans d'enregistrements, John Lee Hooker e eu le temps de construire un lebytinthe dans lequel il est perfois difficile de se retrouver. Un simple sondage, qui ne prétend pas à l'exhaustivité, dans les dernières rééditions et compilations consacrées au créeteur de Boom Boom permet de ramener quelques richesses. Né dans le « delta » du Mississippi (triangle formé par le fleuve et un effluent autour de Clarksdale) en 1917, lebu de l'exhaustique et un effluent autour de Clarksdale) en 1917, John Lee Hooker e eppris le country blues, la musique des Noirs américains, asservis par le système du métayage mis en place eprès l'abolition de l'es-clavage. Lorsque le cueillette du coton a été mécanisée, las Noirs ont été contraints de remonter le Mississippi, vers les emplois industriels que le second conflit mondial avait suscités.

John Lee Hooker est errivé à Detroit dans les années 40, e commencé à enregistrer, est passé de la guitare acoustique à l'électrique et e inventé un style. Alors qu'il se produisait très probablement en compagnie d'un groupe, John Lee Hooker enregistrait seul, jouant de la guitare électrique et frappant le sol de son pied. De cette période on trouve un témoignage sur le hel aboun Don't Turn me Away From Your Door. Les titres réunis, enregistrés en 1953 et en 1961, ne sont pas des classiques de John Lee Hooker, ce qui n'enlève rian à leur intérêt. Toutes les idiosyncrasies du musicien, la violence de son jeu de guitare, sa liberté rythmique, sa voix profonde, encore claire en ce temps, s'épanouissent comme autant de fleurs vénéneuses. On retrouve les mêmes méthodes sur That's Where it's at, réédité sur le label

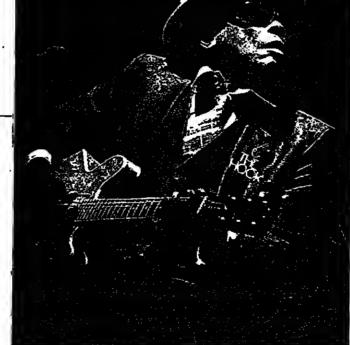

John Lee Hooker

Le sorcier du blues

sudiste Stax, d'ordinaire spécielisé dans la soul avec des sessions enregistrées en 1969. L'elbum est bref mais on y trouve entre eutres une version magnifique de Please Don't Go et un blues paillerd Grinder Man (l'homme hachoir qui demande eux filles de « lui apporter leurs côtelettes ») qui pourrais venir de Chicago, ville des abattoirs.

A la fin des années 50, l'électricité commence à avoir mauvaise presse. Les intellectuels ne veulent voir dans le blues qu'une forme de « foik ». Bill Grauer, le patron du label Rivereide, conveinc einsi John Les Hooker de revenir à la guitare ecoustique de son enfance et de jouer au campegnard. The Country Blues of John Lee Hooker n'est pas un album très convaincant. La simplicité du jeu de gunare tourne au simplisme, la force de le voix se perd dans cette embience bucolique.

L'utilisation de Boom Boom dans un film publicitaire e suscité le sortie de deux compilations. Celle du label MCA (The Essential) réunit des enregistrements réalisés au milieu des années 60. La version de Boom Boom est très décevente, avec une seconde guitare horripilante. En revanche l'im Bad Like Jesse James, enregistré en public, evec une cohorte de guiteristes dom Muddy Waters est remerquable. Le compilation publiée par Musidisc (The Very Best of) couvre la période 1955-1963. Moins polie, moins civilisée, elle tire un portrait fidèle de John Lee Hooker, sorcier, invocateur, musicien qui a fait de le simplicité et du dépouillement une forme de virtuosité.

THOMAS SOTINEL

\* Van Morrison: Too Long In Exile. Polydor 519 219-2.

★ John Lee Hooker: Don't Turn mc Away From Your Door. ATCO/Cerrère
CA 835.

\* John Lee Hooker: That's Where it's at. Stax/Carrere SCD 4 134-2. \* John Lee Hooker: The Country Blues of. Riverside/Carrère OBCCD 542-2.

\* John Lee Hooker: The Essential. MCA MCD 30 481. Distribué par BMG.

★ John Lee Hooker: The Very Best of. Musidisc 500 432.

MICHEL PICCOLI

## LES BELLES RENCONTRES

Inlassablement, depuis vingt et un ans, Jean-Loup Passek, le directeur du Festival de La Rochelle, déniche les inédits qui composent sa section « Le monde tel qu'il est ». Et il met eu point des rétrospectives qui révèlent des œuvres majeures et méconnues de toutes les latitudes. Meis si La Rochelle est une fenêtre lergement ouverte aux vents les plus lointains, les « proches » ne sont pes oubliés. Outre Bertrand Ven Effenterre, cinéaste confiné à une injuste discrétion, la manifestation 1993 propose un voyage à travers l'une des carrières les plus riches du cinéme français d'après-guerre, celle de Michel Piccoli. La promenade vagabonde qu'il a effectuée pour nous le long des quatorze titres présentés constitue à la fois un portreit (Piccoli eu regerd des autres) et une histoire subjective de cette époque.

E n'ai pas dressé cette liste de films, établie par Jean-Loup Passek en function de ses goûts et aussi de la disponibilité des copies, mais elle me convient, dit Michel Piccoli. Forcement, il manque des noms de cinéastes importants pour moi, ceux de Claode Santet, Jacques Demy, Louis Malle, Jacques Rivette, Costa Gavras, Léos Carax... il était impossible d'être exhaustif, e'est furcément un peu injuste. Mais je suis cootent que la série démarre avec le Point du jour de Louis Daquin, non seulement parce que e'est moo premier film, mais parce qu'en le revoyant récemment il m'a semblé bien meilleur que ce dont je me souvenais. Cette chronique de la vie des mineurs du Nord est très hico tournée, beaucoup moins stéréotypée qu'on ne l'attendrait d'un cinéaste membre du Parti communiste de l'époque. Il y a une acuité et une tendresse extraordinaires sur les personnages. Et puis moi, au contraire de ce que j'attendais, je me suis trouvé... magnifique!

» Pourtant, à l'époque, je oe me préoccupais pas du tout du cinéma, je ne savais même pas ce que c'était. Onand i'étais enfant, mes parents, qui étaient musiciens, considéraient le cinéma comme un art vulgaire et oe m'y emmenaient pas, eux-mêmes o'y allaient jamais. Je o'ai donc pas été émerveillé par le cinéma étant enfant, alors que j'ai été émerveillé par le théâtre. Daquio m'avait d'ailleurs trouvé au théâtre, j'ai fait des essais, longtemps, avant d'être engagé, e'était normai. Maintenant, on fait des castings, ce qui est différent ; il y a des spécialistes, tout est plus industriel, à l'époque oo frappait aux portes des producteurs, on voyait les assistants, oo était immédiatement « sur

» Je o'avais aucune idée de ce que pouvait être de jouer au cinéma. J'étais devant une caméra, et je faisais la même chose qu'en scène. Du moment qu'on me laissait jouer la comédie... Le film a eu des problèmes avec la censure, et a été un échec public, mais j'étais contect de l'avoir fait, pour des motifs politiques. Mais le cinéma... Il a fallu que je rencontre Jean-Pierre Melville pour commencer à m'y intéresser. Bien avant le Doulos - le seul de ses films que j'ai tourné, et qui a été le premier pour lequel des critiques m'ont remarqué, - Melville s'était pris d'amitié pour moi. J'allais à son studio, c'est là que sa monteuse m'a expliqué comment, une ouit, il lui avait demandé d'enlever tous les « e » muets de Paul Meurisse dans un film. Un boulot incrovable ! Avec des trucs de ce genre, oo commence à comprendre ce qu'est le cinéma. Et chaque fois que je passais à la télévisioo, il me téléphonait pour me dire : là tu as été bon, là tu as été mauvais. Il a été un

» Auparavant, il y avait seulement le théâtre, et les rencontres. C'est très mystérieux, les rencontres, celles qui se sont faites et celles qui ne se sont pas faites, ou mal. J'ai failli rencontrer Simone Signoret sur le film de Daquin, elle a fait des essais alors qu'elle était déjà connue, et il oe l'a pas retenue. Il a chnisi Lolleh Bellon. Simone en a voulu à Daquio toute sa vie. Bunuel est un autre réalisateur que Simone a « raté ». Elle n'a pas saisi l'humour et la courtoisie de Bunuel vis-à-vis des acteurs. Il était aussi très aothritaire. C'est bien d'avoir choisi la Mort en ce jardin à La Rochelle, le seul film que Bunuel et Simone aient fait ensemble, Entre lui et moi, e'est le premier d'une longue conni-

vence, et c'est une des œuvres mai connues de Bunuel, il est bon de la montrer. C'était un film de commande, Bunnel n'était pas content du scénario, il le réécrivait tnus les matins à six heures. Et il s'entendait si mal avec Simone qu'un jour il a mis des cordes, comme sur un ring de boxe, autour de la caméra, et il a dit que les acteurs n'avaient pas le droit d'approcher. Ca l'agaçait que Simone lui pose sans arrêt des questions sur sa manière de travailler.

» Mais moi aussi, j'ai raté des rencontres. Par exemple Pierre Chenal. Uo type extraordioaire, mais bizarre, très secret, très fin, et très malheureux d'avoir tonjours été un peu rejeté (1). Il me faisait peur. En apparence, il n'était pas raffiné, un peu brutal. J'aurais pu apprendre beaucoup avec lui. Je ne sais pas, je ne saurais pas parler de lui, hélas. C'est quelqu'un que tout le monde regrette, avec une sorte de mauvaise conscience. Même quand il était vieux, j'aurais pu aller le voir, je oc l'ai pas fait. Pourtant c'est grace à la Bête à l'affut que Jean-Luc Godard m'a demandé de tourner. Ce sont des engrenages en fait, ça tourne dans un sens, on oc sait jamais lequel, le métier d'acteur est comme un Tinguely, des engrenages qui parfois expédient des ballons de couleur et parfois font « pffut!».

» Mais avec Godard, tout d'un coop, c'était différent, Jean-Luc, quelle merveille celui-là ! C'est quand même un des plus méchants, un des plus iotègres, un des plus rigoureux, un des plus malins, un de plus travailleurs qui existent. Et avec des films complètement splendides. Il est toujours un repère indispensable - même si je crois qo'il souffre plutôt d'être statufié en pape do cinéma. Il m'a mootré, chez lui, les oouveaux épisodes de son Histoire(s) du cinèma, je pense parfois que ootre Association pour le premier siècle du cinéma aurait seulement dû montrer ça. Sans plaisanter! Il o'y avait besoin de rien faire d'autre.

» Entre lui et moi, du Mépris à Passion et à aujourd'hui, tout est resté pareil. Sa difficulté de contact, son exigence envers les techniciens et les acteurs, sa timidité et sa délicatesse, qui peuvent le rendre désagréable, me passionnent et me rendent très attentif. Ancun de ses écarts d'humeur ou de comportement ne pourrait me faire de peine. Pour Passion, il m'a téléphoné et m'a dit : « Un acteur ne peut plus tourner. Voudrais-tu me donner un coup de main? » Oni, évidemment. Quand je suis arrivé, il m'a dit de passer un chandail et m'a précisé que j'aurais une rose dans la bouche. Je o'ai même pas eu envie de demander pourquoi, je me suis dit que je comprendrais hien au fur et à mesure. D'ailleurs, je oc sanrais pas vraiment l'expliquer maintenant, mais quand j'ai vu le film... c'est une splendeur, cette rose.

» Cela vient peut-être, en partie, de son émerveillement permanent pendant qu'il travaille, et que les autres n'ont pas. En même temps, contrairement à ce qo'on dit souvent, il est très arganisé. A l'époque du Mépris, il était amoureux d'Anna Karina. Il a voulo la rejoindre un week-end à Paris : il prenait l'avion en début d'après-midi, il a dunc décidé d'effectuer durant le matio le travail d'une jnurnée entière. Jamais je n'avais entenda un metteur en scène oser dire cela. Il l'a fait, il n'a pas bâclé, puis il est parti. Il m'avait demandé ce que je comptais faire pendant ce weekend. J'ai réponda que j'irais voir Pampéi. Et il a eu cette réponse : « Tu préseres une ville morte à une

femme vivante. » Alors je suis parti à Paris. Cela paraît très loin du travail, mais il aurait pu me faire dire cette réplique dans le film. Mon personnage aurait pu dire à sa femme qu'il comptait aller voir Pompéi. Et Brigitte Bardot aurait répliqué : « Tu préferes Pompéi à une femme vivante. \*

» Je suis arrivé en retard dans le cinéma de Godard, dans le phénomène de la couvelle vague. A la fin des années 50, seul le théâtre me motivait, et quand je tournais c'était avec des réalisateurs comme Christian-Jaque. J'avais déjà été à la traine du précédent mouve ment artistique, littéraire et politique, celui de Saint-Germain-des-Prés. Je ne l'ai connu qu'à la fin, au moment de La Rose rouge (2)... où j'ai retroové Paul Paviot, qui était photographe sur le film de Daquin. Et avec lui j'ai tourné ces trois courts métrages parodiques. Terreur en Oklahoma, Chicago Digest et Torticola contre Frankensberg, qui étaient la cootinuation de sketches pour la scène.

» Paviot a fait deux longs-métrages en 1959 et 1960, Pantalaskas et Portrait robot, et puis il a disparu. C'était un garçoo très écorché, très violeot dans ses réactions vis-à-vis des autres. Il souffrait d'une sorte de « haut mal relationnel ». Il me semble que Léos Carax, que j'aime beaucoup, est un peu comme ça. Ou Claude Sautet, qui passe pour un homme tranquille faisant un cinéma conformiste, alors que c'est tout le contraire. C'est un hypersensible, un fou de douleur bien que ses films aient une apparence de clarté. Les Choses de la vie et Dillinger est mort sont sortis co même temps, et il paraissait évident que le premier allait être un succès et le second un échec. l'avais demandé à Sautet de venir voir le film de Ferreri. Après la projection, il pleurait, il m'a dit : « J'arrête de faire du cinéma. Je suis incapable de faire des films

comme ça, c'est tellement beau. » » A l'ioverse, Doillon, qo'oo considère comme on personnage sombre et renfermé, n'est pas du tout ainsi. Il est si heureux de tourner ! La Puritaine s'est fait avec une aisance inattendue. Pareil pour Rivette, tenu pour un misanthrope. Il a son système de vie, que je ne connais pas, très organisé, je crois, très ponetuel. Mais sur un plateau, il est d'une courtnisie, d'une attention aux antres, d'une précision extraordinaires. Et il s'amuse ! Ces gens-là ont une force de caractère impressionnante. Rivette, je oe l'avais pas rencontré à l'époque des débuts de la nouvelle vague, et Truffant non plus, avec qui je n'ai jamais tourné. J'ai vite compris, dans le Mépris, que je jouais le rôle de Godard lui-même, et ensuite, j'ai très souvent en l'impression d'être le double du metteur en scène. Cela explique que Truffant n'ait pas en besoin de moi, il avait Léaud, ensuite il a joué lui-même. Il suffit de regarder ses films pour comprendre que je ne corresponds pas à son univers.

» C'est uo peu par hasard s'il y a deux films de Ferreri sélectinanés à La Rochelle, mais pas totalement. Lui aussi, j'ai chaque fois été son double à l'écran. A l'époque de Dillinger, j'étais taxé de grand artiste distingué, de grand bourgeois, à cause des films de Sautet, et là oo assistait à la remise en cause de l'homme de quarante ans après mai 1968. Le personnase de Ferreri était de la même génération, avec les mêmes tourments que celui de Sautet, mais sans cette pudeur française des sentiments. Chez Ferreri, no

÷

assistait à une destruction radicale, et j'étais ravi de casser mon image.

» J'ai débuté dans la production pour la Grande Bouffe, toojours de Ferreri, par amitié et admiration pour Jean-Pierre Rassam, qui a été une « nonvelle vague de producteurs » à lui tout seul. J'ai souvent mis mon salaire en participation, mais j'ai véritablement été producteur, à travers ma société des Films 66, de Grandeur nature, de Berlanga, de l'Etat sauvage, de Francis Girod, et du Général de l'armée morte, de Luciano Tovoli. Rien que des échecs financiers.

» Le film de Berlanga témoigne d'une époque, celle de la «libération sexuelle » et des premiers sex-shops. C'est un film-farce, il n'a eu ancun succès, sauf en Italie, grace aux féministes qui ont organisé des manifestations contre Ini. La même année, 1973, sont aussi sortis Themroc, de Claude Faraldo, et Touche pas à la femme blanche, à nouveau de Ferreri. Ces films sont d'un esprit voisin, ils correspondent à cette période celle-là, ao moins, je ne l'ai pas ratée. Le film de Ferreri a été un hide total. Pourtant, c'est d'une telle drôlerie ! Et historiquement juste. Mais c'était aussitôt après la Grande Bouffe, pour lequel oous avions été tellement haïs. Les gens not dit : eocore un film de Ferreri avec les mêmes salopiands (toute la troupe de la Grande Bouffe était là).

» Je regrette d'avoir dn renoncer à la production. Je travaillais bien, mais de façon trop altruiste : je ne voulais ni prendre de frais généraux ni installer de producteur délégné, pour réaliser des écocomies. l'ai aussi investi de l'argent personnel : je n'avais rien compris. J'ai donc beaucoup perdu. J'ai arrêté, alors que cela m'amusait énormément. L'échec commercial Bill'Général de l'armée morte in a coulé comme producteur. Il y a six mois, le film a été acheté par TF 1, aux cochères à la chandelle, pour 300 000 francs. Pour eux, c'est une bouchée de pain. Ils le diffuseront à la l'audience. Toot cela est tout à fait immoral, comme il

JEAN-MICHEL FRODON

SKURSTER IS IS IS

THE PARTY OF THE P

Zerra magne i in

21 11.0 1 .- 2 14 ++

Dan Appringt fein gerin

gegegeben ber bereit bereit

AND YES BEEN AS

52m - 44- 511 -

Character a force of

Je 382 8117 2 5. 3

22 3H ( 1413 er 21.

Print 1 8 Com.

TENS 200-1 TEN - 2

Gige de tert er gre

Se librat

Sarate and and and a

CHINA THE SALE

gamille giffen. G.

State a data pre- er

De la fina . . . .

Ta Bles and

FF2 3 SEC. 62 - 62 - 64

Pet | p. 14. Ch. | 1 ......

The second 

Te ta teria Ce s. ste

The second second

4-14-1 T

the fact of National Case

Section 1 and 1 an

-I-- 12:43 1.

Secret Reserve

September 1

A 12 2 1-0

tal tall or a

2- 1854---- .

The same of the sa

E 12

tr. f a se

10 mg ...

2 7 87 . 27

Hay to

tiere ......

Dam Der eine in

The to work the same

Ames ...

"CA 11":1" 3112

21 % (4) erte (

(1) Le réalisateur de la Rue sans nom, l'Homme de nulle trat Ein bart ie ifm part, la Maison du Maltais, le Dernier Tournant... est mort en 1990, à quatre-vingt-sept ans. Mage beite feite feit a Harry Ser 18 marge (2) Nico Papatakis, avec qui Piccoli a tourné en 1991 les equilibrines, était à l'époque directeur de La Rose rouge. Cris sat 1 " Late E = C4:4!

Quatorza films inédits composent la section «Le monde tel qu'il ast». Aux côtés des trois britanniues découverts à Cannes (Naked, de Mike Leigh, Raining Stones, de Ken Loach, The Snapper, de Stephen Fraara), du frençais Faut-il aimer Mathilde? d'Edwin Baily, et de l'américain la Musique du hasard, de Philip Haes, également aperçus sur la Croisette, nn découvrira le Voie, da Chen Lizhou (Chine), Welcome to Canada, de John N. Smith (Canada), Swoon, de Tom Kalin (Etata-Unis), Je vouleis voir les anges, da Serguet Bodrov (Russie), et une forte délégation du nord de l'Europe : le Fils prodigue, de Veikko Aaltonen (Finlande), les Enfants de la nature, de Fridrik Thor Frichtiksson, et Ingelo, d'Asdis Thoroddsen (Islande), Statia Polaris, de Knut Erik Jensen (Norvège), et Göran et son grand-père, da Staffen Lamm (Suède).

Outre des hommegas aux cinémathèques da Munich et de Bruxelles, une nuit « série noire » et un programme de films pour enfants, dix rétrospective programme de nums pour enrents, oox retrospectives composent l'essentiel du programma. Quatorze films avec Michel Piccoli : le Point du jour (Louis Daquin, 1948), Chicagn Digest (Paul Paviot, 1951), le Mortine ce jardin (Luis Bunuel, 1956), le Bête à l'efflut (Pierra Chenal, 1959), le Mépris (Jeen-Luc Godard, 1983). 1963), Dillinger est mort (Merco Farreri, 1969), Grandeur nature (Luis Berlanga, 1973), Themroc (Clauda Faraldo, 1973). Touche pas à la femma Dollon, 1986), Martha et moi (Jiri Welss, 1990), les Equilibristes (Nikn Papatakis, 1991).

Et les intégrales de Bertrand Van Effenterre (Erica Minor, Mais où est donc Omicar?, le Bâtard, Côté cœur côté jardin, Turnulutes, Poisson-lune, de Jules Dassin, des Hongrois Imre Gyöngyössy et Barna Kabay, du Coréen Lee Doo-yong, et surtout de trois chéastes-phares dans leur pays respectif : le Russe Alexandre Sokourov, l'Iranien Mohsen Makhmalbaf et le Mexicain Arturo Ripstein. Egalement en provenance du Mexique, un hommage à l'une des gloires des années 40, le lyrique Emilio Fernandez. Et une évocation de la dive assolute du cinéma muet italien, Francesca Bertini.

\* Du 1" au 11 juillet. Tél. : (16) 46-51-54-00

# 250 th Brite Brite March 4 at 1 there are the re-

1950年1986 🌉 🌉 🗸

TOP Serve An all C. S. THERMAN LE TANK PARTY 2 4 4 Marin PROPERTY AND

